

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

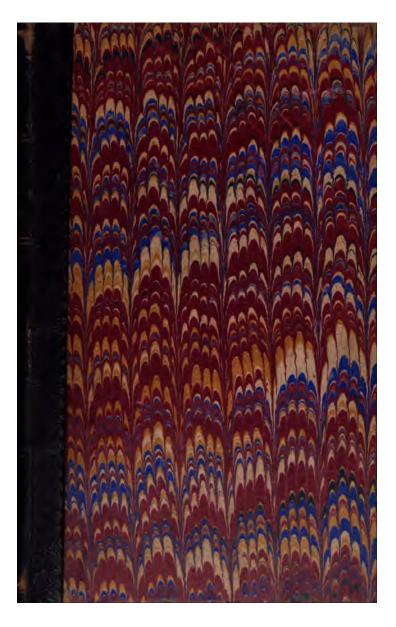

# From the Library of SIR EDWARD BURNETT TYLOR, KNT., D.C.L., F.R.S.,

The first Reader and Professor of Anthropology in the University of Oxford.

Presented to the Radcliffe Trustees
by

DAME ANNA REBECCA TYLOR,

June, 1917.



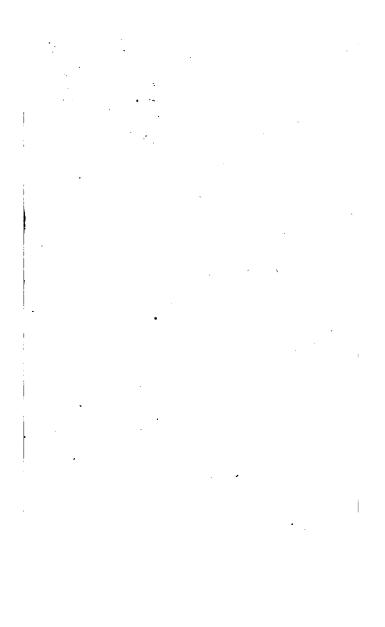

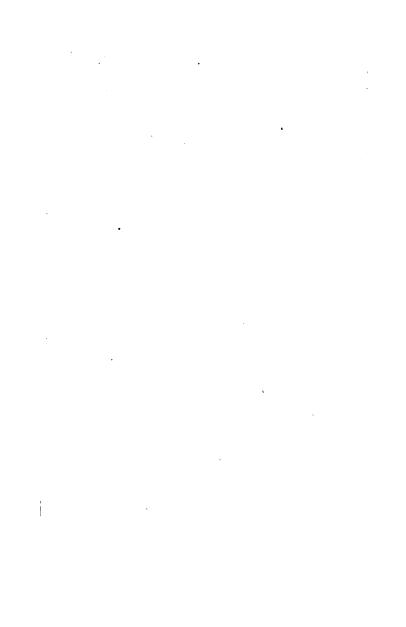

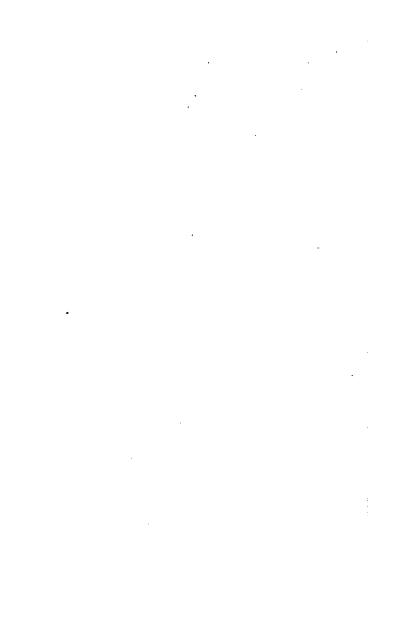

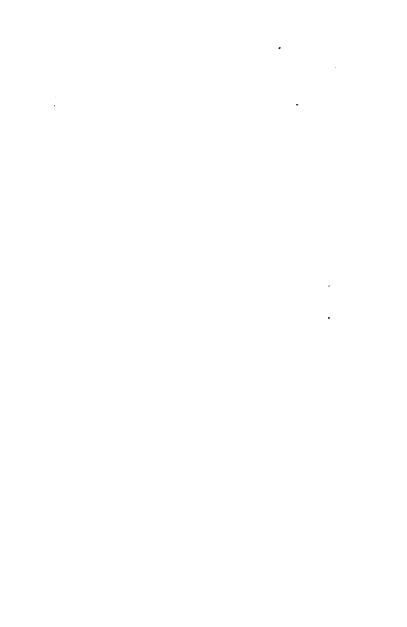

# ENCYCLOPÉDIE-RORET

# JEUX DE SOCIÉTÉ

#### EN VENTE A LA MÊME LIBRAIRIE:

| Manuel des Jeunes gens, ou Sciences, Arts et Récréa-        |
|-------------------------------------------------------------|
| tions qui leur conviennent, et dont ils peuvent s'occuper   |
| avec agrément et utilité, par M. VERGNAUD. 2 vol. ornés     |
| de figures 6 fr.                                            |
| Manuel des Jeux d'adresse et d'agilité, contenant les       |
| Récréations à l'usage des jeunes gens et des jeunes filles  |
| de tout âge, par M. Dunont. 1 vol. orné de fig. 2 fr. 50    |
| Manuel des Jeux de Calcul et de Hasard, ou nou-             |
| velle Académie des Jeux, contenant les Jeux de Dames.       |
| d'Echecs, de Trictrac, de Billard, de Cartes, etc., par     |
| M. Lebrun. 1 vol. orné de figures 3 fr.                     |
| Manuel de la Bonne compagnie, ou Guide de la Poli-          |
| tesse et de la Bienséance, par Mme CRLNART. 1 vol. 1 fr. 75 |
| Manuel de la Danse, ou Traité théorique et pratique         |
| de cet Art, contenant toutes les Danses de Société, et la   |
| Théorie de la Danse théâtrale, par MM. Blasis et Lenaitre.  |
| 1 vol                                                       |
| Manuel de Chimie amusante, ou Nouvelles Récréa-             |
| tions chimiques, par M. Vergnaud. 1 volume orné de fl-      |
| gures                                                       |
| Manuel de Magie naturelle et amusante, par M. Ver-          |
| GNAUD. 1 vol. avec figures 3 fr.                            |
| Manuel de Physique amusante, ou Nouvelles Récréa-           |
| tions physiques, par MM. Julia de Fontenelle et F. Male-    |
| PEYRE. 1 gros volume orné de planches 3 fr. 50              |
| Manuel de Sorcellerie Ancienne et Moderne expliquée,        |
| ou Cours de Prestidigitation, contenant tous les Tours nou- |
| veaux qui ont été exécutés jusqu'à ce jour sur les théâ-    |
| tres ou ailleurs, etc., par M. Ponsin. 1 gros vol. 3 fr. 50 |
| - SUPPLÉMENT AU MANUEL DE SORCELLERIE EXPLIQUÉE.            |
| par M. Ponsin. 1 petit volume 1 fr. 25                      |
| Manuel des Sorciers, ou la Magie blanche dévoilée           |
| par les découvertes de la Chimie, de la Physique et de la   |
| Mécanique, par MM. Conte et Julia de Fontenelle. 1 gros     |
| volume orné de planches                                     |
| vino do pidaonos:                                           |

#### MANUELS-RORET

#### NOUVEAU MANUEL COMPLET

DES

# JEUX DE SOCIÉTÉ

contenant

LES RONDES ENFANTINES, LES JEUX DE JARDINS ET D'APPARTEMENT

LES JEUX DE SALON LES PÉNITENCES APPROPRIÉES A CES JEUX

BT GÉNÉRALEMENT

Tous les Jeux qui conviennent aux Jeunes gens et aux Jeunes filles, ou qui s'exécutent dans les réunions intimes,

PAR Mmc CELNART,

Anteur de plusieurs ouvrages d'Éducation.

#### NOUVELLE ÉDITION, ENTIÈREMENT REFONDUE

ET AUGMENTÉE DE PLUSIEURS JEUX.



LIBRAIRIE ENCYCLOPÉDIQUE DE RORET, RUE HAUTEFEUILLE, 12.

1867

Droits de propriété et de traduction réservés.

#### AVIS.

Le mérite des ouvrages de l'Encyclopédie-Roret leur a valu les honneurs de la traduction, de l'imitation et de la contrefaçon. Pour distinguer ce volume, il porte la signature de l'Editeur, qui se réserve le droit de le faire traduire dans toutes les langues, et de poursuivre, en vertu des lois, décrets et traités internationaux, toutes contrefaçons et toutes traductions faites au mépris de ses droits.

Le dépôt légal de ce Manuel a été fait dans le cours du mois de juillet 1867, et toutes les formalités prescrites par les traités ont été remplies dans les divers Etats avec lesquels la France a conclu des conventions littéraires.



### PRÉFACE

Depuis longtemps la mode est passée des Jeux de salon ou de Société, que l'on est convenu d'appeler Jeux innocents. Cependant, dans quelques familles, lorsque la réunion est nombreuse, on revient encore à cette distraction; alors, le livre qui peut remettre en mémoire des jeux oubliés, devient véritablement utile. C'est dans ce but que ce Manuel a été publié.

Je ne m'arrêterai pas à démontrer combien le recueil de tous les Jeux de société est précieux pour la jeunesse, sous le rapport de l'usage du monde et de l'instruction. En effet, c'est en se livrant à de petits jeux choisis, sous les yeux des parents, qu'une jeune personne surmonte ce pénible et ridicule embarras qu'elle a contracté loin du monde. C'est alors, sans être stimulée par la vanité, qu'elle apprend à répondre sans gaucherie, à chanter sans contraindre les gens à la prier malgré eux, à saisir l'occasion de dire des choses agréables sans affectation et sans fadeur. Enfin, les Jeux d'esprit exercent la mémoire, épurent le langage, animent l'élocution, forcent les

idées à se fixer sur une multitude d'objets relatifs à la mythologie, aux lettres, à l'histoire, aux sciences naturelles, etc. Combien de grandes demoiselles, de dames et même de jeunes gens auraient besoin que les jeux innocents leur servent souvent de répétiteur!.....

Il est encore d'autres personnes auxquelles ce Manuel sera d'un grand secours : ce sont les maîtresses de maison. Ces dames savent quel est le supplice d'entretenir une nombreuse réunion, ou de condamner les jeunes gens à rôder ou à parier autour des tables de jeux, en d'autres termes, à tuer le temps et leur bourse; tandis que les jeunes personnes, assises tristement dans un coin du salon, sont réduites à chuchoter entre elles, et à considérer de combien d'instants la pendule avance le signal du départ. A la campagne, sans la ressource des petits jeux, il faut promener ses hôtes jusqu'à satiété, et leur faire intérieurement, au milieu de leurs éloges, maudire les propriétaires.

Les personnes qui sont dans l'usage de recevoir spécialement un jour de chaque semaine, savent ce que deviennent, au bout de quelques temps, leurs soirées dansantes ou musicales, par la répétition forcée des mêmes danses et des mêmes morceaux de musique. On ferait donc bien de consacrer à peu près le tiers de ces soirées aux jeux de société, afin que l'attrait de la variété, le soutien, l'ame du plaisir, rendît plus piquants à la fois les jeux, la musique, la danse.

Outre la ressource qu'il offrira aux maîtresses de maison, ce Manuel rendra encore service à une foule de personnes d'une fortune médiocre et d'une humeur sociable, que les frais élevés qu'entraînent les cartes forcent à mener une vie sédentaire, quoiqu'elles aient le besoin et le goût de la société. Leurs travaux, dont rien ne rompt l'uniformité, leur deviennent à la longue insupportables: leur caractère s'aigrit, et la discorde s'établit dans leur intérieur, faute de quelques délassements. D'autre part, les réunions de petits jeux n'exigent pas une grande recherche de toilette, et les mères sensées pourront procurer des amusements à leurs filles, sans craindre de les exposer aux vertiges du luxe et de la vanité.

Une autre considération en faveur des Jeux de Société : il faut convenir que, pour des gens assis pendant tout le jour à écrire et à calculer (car la plupart des hommes sont occupés de la sorte), c'est un étrange délassement qu'un jeu qui exige la même attitude, la même tension d'esprit, et qui, de plus, commande impérieusement que l'on dissimule le dépit que l'on ne manque pas d'épronver en perdant. Aussi l'habitude des jeux de cartes ne fait-elle qu'ajouter à la fatigue physique et morale des personnes occupées: et chez les gens oisifs, elle peut dégénérer en passion. Au contraire, les mouvements divers des jeux de société, leur variété, les idées gracieuses qu'ils inspirent, tout se réunit pour en faire de véritables distractions. Les baisers qu'ils permettent ne sauraient effaroucher ni la pudeur, ni la prudence, puisqu'un baiser d'honnêteté, pris et donné devant de nombreux témoins, est souvent un acte de bienséance: cependant il est bon de ne les point multiplier, et les pénitences sont en si grande quantité, que rien ne sera plus facile.

On peut objecter que les soirées de petits jeux n'échapperont pas à la monotonie qu'amène l'usage fréquent. Non, si l'on sait varier agréablement les jeux; si l'on diversifie les pénitences; si l'on a soin de les assortir aux dispositions connues des joueurs; si l'on quitte un jeu avant qu'il soit épuisé; si l'on fait attention à la nature de ceux qui ne doivent être joués que quelques instants; enfin, si l'on coupe la soirée en la finissant par un quadrille, une valse, dont les pianistes de la réunion font les frais.

Pour la campagne, où le plus souvent les réunions se tiennent en plein air, j'ai cru devoir indiquer les Rondes enfantines. J'ai décrit ensuite les Jeux de salon, comprenant les jeux à gages, qui ont pour but d'ordonner les pénitences dont la description termine l'ouvrage. En effet, si le temps force à se réfugier au salon, on a recours aux Jeux d'esprit, tels que les Bouts rimés, le Secrétaire, etc. Enfin, si la réunion est assez nombreuse, les Charades en action offrent une précieuse ressource à la maîtresse de maison qui désire occuper ses invités.

#### NOUVEAU MANUEL COMPLET

DES

## JEUX DE SOCIÉTÉ

#### PREMIÈRE PARTIE.

~60000

RONDES ET JEUX D'ACTION.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### RONDES.

Les rondes sont à la fois la danse la plus naturelle, la plus ancienne et la plus gaie. Les jeux de l'enfance, les théories de la Grèce, les sauts, les éclats joyeux que nos danseurs et danseuses du bon ton ne se permettent qu'aux rondes, justifient pleinement mon assertion. Toutes les mains unies, tous les pieds en cadence, toutes les bouches répétant le même refrain; ces tours multipliés, ces airs enjoués, ces pantomimes faciles et rapides, les baisers qui les suivent ordinairement, tout se réunit, selon moi, pour rendre les rondes l'exercice de la franche et vive gaîté.

L'enjouement, le mouvement, la variété, voici toute la poétique des rondes. La gêne de la rime ne s'y fait guère plus sentir qu'une autre. On ne sera donc point surpris si je rapporte sans exception les rondes populaires, enfantines, un peu plus graves, libres ou réservées. Je n'exclurai absolument que celles qui pourraient exciter une autre rougeur que celle de la gaîté.

Tout le monde sait que, pour danser les rondes on place alternativement un monsieur et une dame, et l'on forme ainsi un grand rond, en nombre indéterminé, puis on tourne dans le même sens. Très-souvent, lorsque les danseurs sont nombreux, les messieurs se placent le dos au centre et font face aux dames qui forment un rond extérieur. Dans cette position, les deux ronds tournent en sens inverse. Cet arrangement est d'un effet très-agréable.

Toutes les rondes exigent qu'une des personnes de la réunion soit élue conducteur ou conductrice. En vertu de cette qualité, elle fait passer à sa gauche tous les danseurs, à mesure que leur tour est arrivé. Ce conducteur ne passe lui-même que lorsqu'il ne reste plus personne à faire passer de sa droite à sa gauche; et la ronde est terminée. Sans cette précaution, on courrait risque d'oublier quelqu'un, ou de faire exécuter deux fois les mêmes figures par les mêmes personnes.

Les rondes sont principalement des amusements enfantins; les unes conviennent aux jeunes gens et aux jeunes filles, les autres sont plus spécialement réservées à l'un ou à l'autre sexe. Les grandes personnes ne dédaignent pas de se mêler aux enfants et de s'associer à leurs jeux; mais alors elles doivent choisir les rondes dont les mouvements sont les moins fatigants.

Quoiqu'on danse quelquefois, pendant l'hiver, les rondes dans les appartements, elles doivent commencer la série des jeux de jardin, car c'est surtout, l'été, à la campagne qu'elles sont en usage.

#### § 1. Rondes-Figures.

#### 1. L'Oseille.

L'autre jour plantant de l'oseille, J'ai rencontré mon berger, Qui m'a dit tout bas à l'oreille : Je voudrais vous embrasser.

Ah vraiment! la drôle de mode! Ce berger-là n'est point sot; Il nous apprend la méthode De nous aimer comme il faut.

#### (En s'adressant à une dame.)

Madame, entrez dans la danse: Regardez-en la cadence, Et puis vous embrasserez Celui que vous aimerez.

La personne qui est à droite du conducteur de la ronde est celle que l'on invite par ces mots: elle entre dans le rond dès qu'on s'adresse à elle, et va présenter sa joue à un des danseurs: elle passe ensuite à la gauche du conducteur. Le couplet se répète, et pour tout changement on dit: Monsieur entrez, etc., et embrassez celle que vous aimerez. Dorénavant nous indiquerons dans le chant même les petits changements à faire.

#### 2. Les Lauriers.

Nous n'irons plus au bois, Les lauriers sont coupés. La belle que voilà

(On désigne une dame à gauche du conducteur.)

Les ira ramasser.

(Le monsieur placé près de cette dame :)

J'entends le tambour qui bat,

(Tout le monde frappe des mains.)

La dame.

Et l'amour qui m'appelle.

En chœur.

Eh! vite dépêchez-vous, Embrassez la plus belle.

Les personnes désignées s'embrassent et passent à droite: on recommence le couplet pour un nouveau couple, et ainsi de suite jusqu'à la fin.

#### 3. Les Mariages.

1.

Eh! qui marierons-nous? eh! qui marierons-nous?

Mademoiselle, ce sera vous:

(En désignant une dame.)

Entrez dans la danse:

(La dame entre dans le milieu du rond.)

J'aimerai qui m'aimera, j'aimerai qui m'aime.

•

Eh! qui lui donnerons-nous? eh! qui lui donnerons-nous?

Mon beau monsieur, ce sera vous:

(On désigne un monsieur.)

Entrez dans la danse:

J'aimerai qui m'aimera, j'aimerai qui m'aime.

3

Amis, embrassez-vous; amis, embrassez-vous. (Le couple s'embrasse.)

Embrassez-vous encore un coup. (Il recommence.)

Grace au jeu d'amourette;

J'aimerai qui m'aimera, j'aimerai qui m'aime.

Ce couplet fini, les deux époux reviennent dans le rond, et on recommence pour un autre couple.

#### 4. L'Envoyé de Cythère.

Je suis envoyé de Cythère, Pour marier tous les amants; Sans contrat, ni sans notaire, Je les unis à l'instant. Si vous aimez le mariage, Entrez dans le rond, et choisissez.

(Un monsieur ou une dame entre dans le rond.)

Donnez un baiser pour gage, Et le contrat sera passé.

On chante ce couplet pour chaque personne, qui embrasse celle qui lui plaît le mieux. Il arrive souvent que certaines personnes privilégiées attirent tous les baisers; mais la politesse commande que chacun ait à peu près sa part.

#### 5. Girofle, Girofla.

Que t'as de belles filles, Girofié, girofia; Que t'as de belles filles, L'amour m'y compt'ra. Ell' sont bell' et gentilles, Girofié, girofia; Ell' sont bell' et gentilles, L'amour m'y compt'ra. Donne-moi z'en donc une,

Pas seul'ment la queue d'une, Girofié, etc.

Giroflé, etc.

J'irai au bois seulette, Giroflé, etc.

Quoi faire au bois seulette? Giroflé, etc.

Cueillir la violette, Giroflé, etc.

Quoi fair' la violette? Giroflé, etc.

Pour mettre à ma coll'rette, Giroflé, etc.

Si le roi t'y rencontre? Giroflé, etc.

J'lui f'rai six révérences, Giroflé, etc.

Si le diabl' t'y rencontre? Giroflé, etc.

Je lui ferai les cornes, Giroflé, girofla, Je lui ferai les cornes, L'amour m'y compt'ra.

Tous les enfants se tenant par la main forment un rond au centre duquel l'un d'eux se place. Ils tournent en rétrécissant et élargissant alternativement le rond, et chantent, en s'adressant à l'enfant qui est au milieu, les quatre premiers vers de chaque couplet, auxquels celui-ci répond par les quatre derniers, en faisant les gestes en rapport avec le sens des vers.

#### 6. La Moitié.

Il est arrivé querelle, Parmi les bergers des champs, Entre l'aimable Isabelle Et Tircis, son jeune amant. Ils ont fait la paix ensemble Par un baiser d'amitié. Monsieur (ou madame) faites-en de même; Moi, j'en retiens la moitié.

Comme à l'ordinaire, ce couplet se répète pour chaque danseur ou danseuse, qui doit embrasser son voisin de droite sur les deux joues, et sur une seulement la personne qui se trouve à sa gauche. Le conducteur se trouve ainsi recueillir un grand nombre de baisers. On peut éviter cet accaparement en établissant un second conducteur, c'est-à-dire donner la moitie au danseur qui précède un nouveau couple distributeur de baisers.

#### 7. Le Chevalier du Guet.

Où est la Marguerite?
Oh ! gai, oh ! gai; oh ! gai;
Où est la Marguerite?
Oh ! gai, franc cavalier.
Elle est dans son château,
Oh ! gai, etc.

Ne peut-on pas la voir?
Oh!gai, etc.

Les murs en sont trop hauts, Oh! gai, etc.

J'en abattrai un' pierre, Oh! gai, etc.

Un' pierr' ne suffit pas, Oh! gai, etc.

J'en abattrai deux pierres, Oh l gai, etc.

Deux pierr's ne suffis'nt pas, Oh! gai, etc.

J'en abattrai trois pierres, Oh! gai, etc. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un petit paquet de linge à blanchir; Je vais chercher mon petit Couteau pour le couper.

Une jeune fille se met à genoux; les autres, en groupe autour d'elle, lui tiennent sa robe relevée au-dessus de la tête, une seule marche autour du groupe en chantant : Où est la Marguerite, etc., et, en disant : J'en abattrai une pierre, elle emmène une jeune fille du groupe, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière qui tient toujours la robe formant ballon sur la jeune fille à genoux.

Alors le franc cavalier dit : « Qu'y a-t-il là dedans? » On répond : « C'est du linge. — Je vais voir. » On lâche alors la robe, et Marguerite s'enfuit, tout le monde la poursuit.

#### 8. A moi! à moi!

Pour amuser tout le monde,
Il faut danser une ronde:
Allons, monsieur (ou madame), faites votre choix,
Et surtout revenez à moi,
A moi ! à moi !

La personne entrée dans le rond, dès qu'on l'apostrophe, y fait quelques tours, semble hésiter : chacun s'avance vers elle en répétant : à moi! à moi! Quand elle a choisi, on reprend, tandis qu'elle prend sa place à gauche :

Pour amuser tout le monde, Il faut danser une ronde.

Il est inutile d'ajouter que l'on continue ainsi jusqu'à ce que le tour de chacun soit arrivé.

#### 9. La Déclaration.

On dit, monsieur, que vous êtes Amoureux d'une beauté. Auriez-vous la bonté De nous la faire connaître, En donnant un doux baiser A celle que vous aimez ?

Le monsieur à qui l'on s'adresse entre dans le rond dès le premier vers, embrasse la demoiselle qui lui plaît le mieux, et passe à gauche du conducteur. Dès qu'il a pris sa place, on parle ainsi à la demoiselle restée à droite:

> Et vous, charmante bergère Qui tyrannisez les cœurs, Cessez, cessez vos rigueurs; Ne soyez plus si sévère : Embrassez le serviteur Qui sut toucher votre cœur.

La demoiselle ayant obéi en quittant la chaîne dès qu'on l'a interpellée, et en présentant la joue au cavalier qu'elle présère, on continue ainsi de suite en sautant et en chantant.

#### 10. La Confession.

Il était une bergère,
Et ron, ron, ron, petit patapon;
Il était une bergère
Qui gardait ses moutons,
Ron, ron,
Qui gardait ses moutons.

Elle fit un fremage,
Et ron, ron, ron, petit patapon;
Elle fit un fromage
Du lait de ses moutons,
Ron, ron.

Son chaton la regarde, Et ron, ron, ron, petit patapon; Son chaton la regarde Avec un air glouton, Ron, ron. Si tu y mets la patte,
Et ron, ron, ron, petit patapon;
Si tu y mets la patte,
Tu auras du bâton,
Ron, ron.

Il n'y mit pas la patte,
Et ron, ron, ron, petit patapon;
Il n'y mit pas la patte,
Il y mit le menton,
Ron, ron.

La bergère en colère, Et ron, ron, ron, petit patapon; La bergère en colère, A tué son chaton, Ron, ron.

Ell' s'en fut à confesse, Et ron, ron, ron, petit patapon; Ell' s'en fut à confesse, Vers le père Grignon, Ron, ron.

Ici on désigne de l'œil le père Grignon, et la bergère sort de la chaîne et va s'agenouiller, les mains jointes, devant le révérend de nouvelle date, en disant :

> Mon père, je m'accuse, Et ron, ron, ron, petit patapon; Mon père, je m'accuse D'avoir tué mon chaton, Ron, ron.

(Le monsieur qui fait père Grignon répond, en relevant sa pénitente : )

Pour votre pénitence,
Et ron, ron, ron, petit patapon;
Pour votre pénitence,
Nous nous embrasserons,
Ron, ron.

Après l'avoir embrassée, il lui prend les deux mains, et tourne avec elle en sautant au milieu du rond, qui saute et tourne en même temps. Cette ronde est fort longue, car on recommence tout ce chant à chaque dame; mais l'air est si gai, et le ron, ron accompagne si bien les bonds des danseurs, que l'on ne s'en aperçoit pas.

#### 11. Le Pont d'Avignon.

Sur le pont
D'Avignon,
L'on y danse, l'on y danse,
Sur le pont
D'Avignon,
Tout le monde y danse en rond,
Les beaux messieurs font comm' ça (bis.)

Sur le pont
D'Avignon, etc.,
Les blanchisseus's font comm' ça (bis.)

Sur le pont, etc.

Chaque fois que l'on dit : font comme ça, les danseurs font un geste en rapport avec le métier indiqué par le conducteur, qui doit improviser et varier autant que possible les différents métiers qu'il veut faire représenter. Ainsi : les blanchisseuses font comme ça, les boulangers font comme ça, ainsi de suite, tant qu'il voudra, en changeant l'état à chaque couplet.

#### 12. La ronde des Capucins.

Le jeu que je vais décrire est bien aussi enfantin que le précédent. La petite famille commence par former un cercle, puis chante le couplet suivant en faisant la pantomime que j'indiquerai: La ronde des capucins, voin-voin,
La ronde des capucins;
Les capucins font ci; les capucins font ça:
La ronde des capucins, voin-voin,
La ronde des capucins.

Or, ci et ca sont tantôt deux tours sur soi-même, après que tous les danseurs se sont quitté les mains; ou les bras croisés et la tête pendante, comme une personne qui réfléchit; ou de grands gestes, pour figurer les capucins prédicateurs; ou bien encore l'action de tendre la main et de jeter quelque chose sur son épaule, pour représenter un capucin mendiant et mettant dans sa besace l'aumône qu'il vient de recevoir.

#### 13. Les Cousins.

Ne sommes-nous pas cousins, cousines, Ne sommes-nous pas cousins trétous? Embrassez-en une pour le tout: Ne sommes-nous pas cousins, cousines, Ne sommes-nous pas cousins trétous?

Quelques malicieuses variations se mélent à cet unique couplet, et l'empéchent d'être monotone: ainsi on a la liberté de dire à une dame: Embrassez-en trois, quatre, six ou même huit pour le tout; on porte même la licence jusqu'à dire: Mademoiselle, embrassez le tout; et la pauvre cousine est obligée d'embrasser tous les cousins, c'est-à-dire tous les messieurs de la ronde. Mais elle a le moyen de se venger; quand elle ordonne ensuite (car il n'y a point de conducteur), elle peut dire à un monsieur: Vous n'en embrasserez point du tout.

#### 14. La Tour prends garde.

Ne rions pas de cette ronde, ce sont de grands personnages qui la composent: le Duc de Bourbon, son fils et le capitaine de ses gardes. Voici les acteurs!...

Deux enfants se placent vis-à-vis l'un de l'autre, en se tenant par la main; ils figurent la Tour. Deux autres, assis plus loin, représentent le Duc et son fils, autour desquels se groupent les autres enfants. L'un d'eux commence la ronde en chantant:

> La Tour prends garde, la Tour prends garde De te laisser abattre.

La Tour répond:

Nous n'avons garde, nous n'avons garde, De nous laisser abattre.

Puis le dialogue s'établit :

Le capitaine.

J'irai me plaindre, j'irai me plaindre, Au Duc de Bourbon.

La tour.

Va-t'en te plaindre, va-t'en te plaindre Au Duc de Bourbon.

Après avoir reçu cette réponse méprisante, le capitaine, fort courroucé, marche respectueusement vers le Duc de Bourbon, et, mettant un genou à terre devant lui, il lui dit:

> Mon duc, mon prince, mon duc, mon prince, Je viens me rendre à vous.

> > Le duc de Bourbon.

Mon capitaine, mon capitaine, Que me demandez-vous?

Le capitaine.

Un de vos gardes, un de vos gardes, Pour abattre la tour.

Le Duc de Bourbon, prenant un de ses compagnons par la main et le présentant au capitaine :

Va-t'en, mon garde, va-t'en mon garde, Pour abattre la tour.

Jeux de Société.

Le capitaine, avec le garde, retourne vers la tour, et le dialogue précédent se renouvelle; la demande d'un autre garde se réitère aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le capitaine ait amené à sa suite, un par un, tous les gardes du Duc. Cependant, la Tour répétant toujours qu'elle se défendra, le Duc de Bourbon envoie son fils avec les assiégeants, puis se joint enfin lui-même à la troupe en disant:

Allons, mes gardes, allons, mes gardes, Nous abattrons la tour.

Cette fois, on ne somme plus la tour de se rendre, mais le capitaine d'un côté et le Duc de l'autre s'efforcent de l'abattre, c'est-à-dire de désunir les mains fortement serrées des deux joueurs qui forment la tour. Comme on a choisi exprès les personnes les plus fortes de l'assemblée, les gardes aident de leur mieux leurs chefs, qui ne peuvent venir à bout de la besogne, d'autant mieux qu'ils rient très-souvent aux éclats. Mais heureusement les ris gagnent la tour, diminuent ses forces, et les gardes, qui se pendent après ses murs, achèvent de les démolir. Alors les deux parties de la tour courent sur leurs ennemis pour attraper ceux qui les remplaceront; toutefois, il est d'usage d'être tour les uns après les autres.

Ce jeu, comme on le voit, convient aux garçons et aux filles; mais les garçons ne l'affectionnent pas, peut-être parce que les petites filles s'en sont emparées de temps immémorial.

#### 15. Le Médecin.

Le conducteur ou la conductrice de cette ronde se nomme médecin. Ce docteur prend le bras de la personne placée à sa droite, la regarde d'un œil de compassion, lui tâte le pouls, et donne ainsi son ordonnance, que tout le monde répète en chantant: Donn'-moi ton bras que j' te guérisse, Car tu m'as l'air malade! Car tu m'as l'air malade! Lonla, Car tu m'as l'air malade!

(En lui désignant de l'œil une personne d'un autre sexe).

Embrass' monsieur (ou madame) pour te guérir,
C'est un fort bon remède,
C'est un fort bon remède,
Lonla,
C'est un fort bon remède.

Toutes les personnes de la ronde sont soumises à ce traitement, que le médecin sait rendre piquant par le choix de la panacée à laquelle il envoie son malade. Quand tout le monde est guéri, le docteur passe sa science et sa dignité à la dernière personne qui a éprouvé l'efficacité de sa prescription, et devient malade à son tour pour tâter du doux remède.

#### 16. La Nouvelle Façon.

Le conducteur de cette ronde se nomme capitaine; ce doit être un homme, afin qu'il commande d'une voix forte. Le chœur ne répète que les refrains; chacun imité les mouvements du capitaine.

1.

Savez-vous comment l'on danse A la nouvelle façon? (bis).

(On s'arrête).

Garde à vous! — Attention au commandement! (En avançant la main droite.)

Une main (et la gauche), deux mains.

Et voici comment l'on danse

A la nouvelle façon. (bis.)

2.

Continuons cette danse

A la nouvelle facon.

(bis.)

Garde à vous! -- Attention au commandement!

(Il recommence les mouvements précédents; puis, en avancant le pied droit :)

> Un pied (et le gauche), deux pieds. Et voici comment l'on danse A la nouvelle facon.

> > 3.

Voyons encore cette danse

A la nouvelle facon.

(bis.)

Garde à vous! — Attention au commandement !

(Avec les mouvements précédents.)

Une main, — deux mains. Un pied, — deux pieds.

(Embrussez à droite.)

Et voilà comment l'on danse A la nouvelle façon.

4.

Il faut finir cette danse

A la nouvelle façon.

(bis.)

(Avec les mouvements déjà indiqués, et très-vite.)

Une main, — deux mains.

Un pied, - deux pieds.

(Embrassez à droite; embrassez à gauche.)

Et voici comment l'on danse A la nouvelle façon.

Cette ronde ne se recommence point, puisque tous les danseurs agissent simultanément en obéissant aux ordres du capitaine.

#### 17. Ah! mon beau Château.

Ah! mon beau château, Ma tant' tire, lire, lire, Ah! mon beau château, Ma tant' tire, lire, l'eau.

Le nôtre est plus beau, Ma tant' tire, lire, lire, Le nôtre est plus beau, Ma tant' tire, lire, l'eau.

Nous le détruirons, Ma tant' tire, lire, lire, Nous le détruirons, Ma tant' tire, lire, l'eau.

Laquell' prendrez-vous?

Ma tant' tire, lire, lire,
Laquell' prendrez-vous?

Ma tant' tire, lire, l'eau.

Celle que voici,
Ma tant' tire, lire, lire,
Celle que voici,
Ma tant' tire, lire, l'eau.

Que lui donn'rez-vous? Ma tant' tire, lire, lire,

Que lui donn'rez-vous? Ma tant' tire, lire, l'eau.

De jolis bijoux,
Ma tant' tire, lire, lire,
De jolis bijoux,
Ma tant' tire, lire, l'eau.

Nous en voulons bien, Ma tant' tire, lire, lire, Nous en voulons bien,

Ma tant' tire, lire, l'eau.

Les danseurs forment deux ronds, l'un extérieur, l'autre intérieur, inférieur en nombre. On fait deux tours en chantant, le rond extérieur tournant à droite, et celui du milieu à gauche. Lorsque le rond extérieur chante: Celle que voici, une personne du rond intérieur se détache et vient faire partie de l'autre rond. Ceci continue jusqu'à ce qu'il ne reste plus au centre qu'une personne, qui se joint aux autres. Il n'y a plus alors qu'un seul rond; on tourne en chantant le refrain.

#### 18. La Loi d'amour.

Du dieu de Cythère, Chantons les attraits en ce jour; Tout doit sur la terre Céder à l'amour:

Cédez à ses lois, aimable beauté;
Dans la société
Ayez la bonté
De choisir un berger fidèle.
Du dieu de Cythère, etc.

Lorsqu'on dit à une dame de se choisir un berger, c'est lui commander de donner un baiser à celui qu'elle veut élire; dès qu'elle a fait son choix, elle rentre dans le rond, et l'on recommence tout de suite le couplet en tournant et sautant. On voit que, dans cette ronde, les dames seules sont invitées à embrasser les messieurs.

#### 19. L'Avoine.

On pourrait appeler, en quelque sorte, cette ronde et les suivantes *rondes d'action*, car elles gagnent en mouvement ce qu'elles perdent en baisers.

1.

Qui veut ouïr, qui veut savoir Comme on sème l'avoine? Mon père la semait ainsi: Tout le monde imite l'action de semer en étendant les bras dans le milieu du rond.

\* Puis il se reposait ainsi:

(On croise les bras d'un air nonchalant, puis on tourne sur soi-même en disant:)

Un petit tour pour le lendemain. Avoine! avoine! avoine! Que le bon Dieu t'amène!

En commençant ces deux derniers vers, chacun reprend les mains de ses voisins, et l'on tourne en sautant. La pantomime du refrain, depuis le vers marqué d'un astérisque, se répète aux couplets suivants.

2

Qui veut ouïr, qui veut savoir Comment on coupe l'avoine? Mon père la coupait ainsi:

(On imite l'action de moissonner, en se penchant dans le milieu du rond et en étendant le bras droit de droite à gauche.)

Puis il se reposait ainsi:
Un petit tour pour le lendemain.
Avoine! avoine!
Que le bon Dieu t'amène!

3.

Qui veut ou'r, qui veut savoir Comment on doit lier l'avoine? Mon père la liait ainsi:

Les dames passent leur mouchoir au cou des messieurs, pour paraître lier des bottes d'avoine; les messieurs lient, de leur côté, l'avoine, en passant le bras autour du cou des dames.

Puis il se reposait ainsi, etc.

4.

Qui veut ouïr, qui veut savoir Comment on doit battre l'avoine? Mon père la battait ainsi:

Alors les dames tombent à coups de poings sur les épaules de leurs voisins, pour enseigner le battage de l'avoine. Les cris, les ris que ce dénouement excite ne permettent guère de terminer le refrain; mais, en revanche, les messieurs, bons chrétiens, se vengent par des baisers de celles qui les battent.

#### 20. J'aimerai qui m'aime.

Mam'selle, entrez chez nous (bis), Mam'selle, entrez encore un coup, Afin que l'on vous aime; Ah! j'aimerai, j'aimerai, Ah! j'aimerai qui m'aime.

Une ami' choisissez-vous (bis),
Choisissez-la encore un coup,
Afin que l'on vous aime;
Ah! j'aimerai, j'aimerai,
Ah! j'aimerai qui m'aime.

Mettez-vous à genoux (bis), Mettez-vous-y encore un coup, Afin que l'on vous aime, Ah! j'aimerai, j'aimerai, Ah! j'aimerai qui m'aime.

Faites-nous les yeux doux (bis),
Faites-nous-les encore un coup,
Afin que l'on vous aime;
Ah! j'aimerai, j'aimerai,
Ah! j'aimerai qui m'aime.

. · •

Et puis embrassez-nous (bis), Embrassez-nous encore un coup, Afin que l'en vous aime; Ah! j'aimerai, j'aimerai, Ah! j'aimerai qui m'aime.

Revenez parmi nous (bis), Revenez-y encore un coup, Afin que l'on vous aime; Ah! j'aimerai, j'aimerai, Ah! j'aimerai qui m'aime.

A chaque couplet, la jeune fille placée à la droite du conducteur entre dans le rond et répond: j'aimerai qui m'aime; après, elle revient se placer à sa gauche. On tourne ainsi deux fois, et puis celle qui se trouve à la droite du conducteur fait comme la précédente, et ainsi de suite jusqu'à ce que toutes les jeunes filles soient entrées dans le rond.

#### 21. Il faut que le mal cède.

Donn'-moi ton bras que j'te guérisse, Car tu m'as l'air malade, Car tu m'as l'air malade, Lon la, Car tu m'as l'air malade.

Cueille la plante que voilà, C'est un fort bon remède, C'est un fort bon remède, Lon la,

Il faut que le mal cède.

Danse sur le pied que voilà, C'est un fort bon remède, C'est un fort bon remède, Lon la, Il faut que le mal cède. Frotte-toi bien l'œil que voilà, C'est un fort bon remède, C'est un fort bon remède, Lon la, Il faut que le mal cède.

Mon baiser te redressera, C'est un fort bon remède, C'est un fort bon remède, Lon la,

Il faut que le mal cède.

Chaque danseur choisit une infirmité que la personne qui conduit la ronde doit guérir.

Il est nécessaire qu'il y ait un bossu pour l'intelligence du dernier couplet.

## 22. Savez-vous planter des Choux.

Savez-vous planter des choux, A la mode, à la mode, Savez-vous planter des choux, A la mode de chez nous?

On les plante avec le pied,
A la mode, à la mode,
On les plante avec le pied,
A la mode de chez nous.
Savez-vous planter des choux, etc.

On les plante avec la main,

A la mode, à la mode,
On les plante avec la main,
A la mode de chez nous.
Savez-vous planter des choux, etc.

On les plante avec le doigt,
A la mode, à la mode,
On les plante avec le doigt,
A la mode de chez nous.
Savez-vous planter des choux, etc.

On les plante avec le nez,

A la mode, à la mode,
On les plante avec le nez,
A la mode de chez nous.
Savez-vous planter des choux, etc.

On peut nommer indifféremment chaque partie du corps ; à chaque changement, les danseurs font le simulacre de planter avec la partie désignée.

## 23. On ne peut pas toujours filer.

1.

L'autre jour, j'étais assise
A filer près de mon berger;
Ma mère est venue me dire
Que ce n'était pas sans danger.
Comment voulez-vous, comment voulez-vous,
Comment voulez-vous que je file?
On ne peut pas toujours filer.

Pendant le refrain, on file, c'est-à-dire que deux personnes du rond se lâchent la main; celle qui se trouve à droite s'arrête, et lève l'autre main qui tient celle de son voisin; celui-ci.l'imite, et leurs bras élevés, en s'arrondissant plus haut que leur tête, forment une arcade sous laquelle passent, en se baissant, la personne qui se trouve à gauche et moitié de la chaîne qui la suit. De cette manière, tout le monde se trouve dos à dos; on danse ainsi pendant quelques moments, qu'indique la marche de l'air, puis le reste de la chaîne passe sous l'arcade, et l'on se remet en rond, en terminant le refrain.

92.

Ma mère ne fut pas partie, Que mon berger vint m'embrasser; Je ne l'ai dit à personne, Qu'à monsieur notre curé. Comment voulez-vous, etc.

3.

Il m'a donné pour pénitence De souvent recommencer. Ah! que c'était un brave homme Que ce monsieur le curé! Comment voulez-vous, etc.

> 4. Si jamais je deviens reine.

Il sera mon aumônier:
Si mon berger devient pape,
Il aura un évêché.
Comment voulez-vous, comment voulez-vous,
Comment voulez-vous que je file?
On ne peut pas toujours filer.

Si l'on veut allonger la ronde, et avoir ainsi l'occasion de renouveler souvent les jolies passes du refrain, on reprend à chaque couplet les deux derniers vers du précédent.

### 24. Foulons l'Herbe.

Foulons, foulons, foulons l'herbe, Foulons l'herbe, elle reviendra. Passez par ici, et moi par là. Foulons, foulons, foulons l'herbe, Foulons l'herbe, elle reviendra.

On chante les deux premiers vers en tournant et en sautant en rond : au troisième, le conducteur, s'arrêtant un moment, tend la main gauche à la dame qui est à sa droite, et la fait passer devant lui; en même temps il tend la main droite à la dame qui suit. Tous les messieurs imitent ce mouvement, de telle sorte que les dames, qui tendent aussi alternativement la main droite et la main gauche, circulent en dedans du rond, de droite à gauche, tandis que les messieurs circulent en dehors de gauche à droite. Il est essentiel d'observer de tendre toujours la

main gauche à la droite qu'on vous présente, et la droite à la gauche. On fait ainsi deux tours, en répétant les trois derniers vers, et en les redoublant jusqu'à ce que chacun soit revenu à sa place. Alors le rond se reforme, on saute, et l'on retourne en reprenant:

> Foulons, foulons, foulons l'herbe, Foulons l'herbe, elle reviendra.

Pendant que l'on commence à reformer le rond, le conducteur fait passer à sa gauche la dame et le monsieur qui se trouvent à sa droite; cette précaution est nécessaire pour prévenir la confusion. On recommence le couplet pour un nouveau couple, qui passera ensuite à la gauche, et ainsi de suite jusqu'à la fin.

# 25. Ramène tes moutons, bergère.

La plus aimable, à mon gré, (bis.)
Je vais vous la présenter; (bis.)
Nous lui ferons passer barrière:
Ramène tes moutons, bergère,
Ramène, ramène, ramène donc
Tes moutons à la maison;
Ramène, ramène, etc.

Dans cette ronde, la personne qui se trouve à la gauche du conducteur ou de la conductrice, est celle à qui l'on adresse le premier vers, elle est dite la plus aimable. Pendant ce vers et le suivant, l'on danse en rond; mais au troisième, le conducteur lui quitte la main, et formant une arcade, comme je l'ai expliqué dans la 23° ronde : On ne peut pas toujours filer, il s'avance un peu vers elle, ainsi que la personne qui lui aide à faire l'arcade ou barrière. Alors la plus aimable passe sous cette barrière, en se courbant un peu, et toute la chaîne des danseurs la suit, en tournant pour rejoindre le conducteur. Ce mouvement rapide, que l'on exécute en chantant le refrain, est du plus agréable effet; la plus aimable passe à droite

du conducteur, on se remet en rond, et l'on tourne et saute en recommençant le refrain.

A chaque danseur, le conducteur doit varier l'épithète en l'assortissant au caractère et au sexe de la personne : les épithètes sont ordinairement flatteuses, comme: la plus gentille, la plus gracieuse, la plus habile, la plus constante, etc. Mais aussi elles peuvent être légèrement malicieuses, comme : la plus coquette, la plus volage, la plus piquante, la plus sensible, etc.; on a soin d'indiquer une qualité qui conserve la mesure du vers. Quand tous les danseurs sont passés, les deux qui sont à la droite du conducteur s'offrent à lui faire passer barrière, en lui donnant une épithète. Comme on a choisi le conducteur parmi les personnes les plus grandes de la réunion, afin qu'il fournisse une haute barrière, l'hilarité est générale et souvent excitée lorsqu'il passe sous les petits bras que le hasard lui présente pour barrière. Le conducteur observera de ne point répéter les qualifications qu'il aura déjà données, même à d'autres personnes de sexe différent, et il n'hésitera point en appliquant des épithètes; cela rendrait le jeu languissant. Il fera une inclinaison respectueuse ou riante, selon les gens qu'il qualifiera.

## 26. Le marchand d'Amours.

1.

En m'en revenant de Caen, J'aime le chant du merle blanc; J'ai rencontré un marchand; Légère, légère, légèrement. Lève le pied, bergère légère, Lève le pied légèrement.

A chaque refrain, les danseurs sautent légèrement et rapidement à la fois, en levant et avançant les pieds l'un après l'autre au milieu du rond. 9.

Que portes-tu là-dedans?
J'aime le chant du merle blanc;
Ce sont desamours que je vends,
Légère, légère, légèrement,
Lève le pied, etc.

3.

Combien les vends-tu le cent? J'aime le chant du merle blanc; Je les donne aux pauvres gens, Légère, légère, etc.

4.

Mais aux riches je les vends, J'aime le chant du merle blanc; On me paie au bout de l'an, Légère, légère, légèrement; Lève le pied, bergère légère, Lève le pied légèrement.

## 27. La Boulangère.

La boulangère a des écus
Qui ne lui coûtent guère.
Elle en a, car je les ai vus;
J'ai vu la boulangère
Aux écus,
J'ai vu la boulangère.

(bis.)

Cette ronde, dont l'exécution paraît fort compliquée, est aussi facile que jolie, lorsqu'on en a un peu l'habitude et que l'on y fait attention. On commence à sauter en tournant pendant les trois premiers vers; si l'on veut tourner davantage, on répète les deux précédents; à la fin du troisième tout le monde s'arrête, se quitte les mains, et un monsieur et une dame, se détachant de la chaîne, entrent dans le centre du rond; la dame est la boulangère,

et le monsieur est son soutien. La dame s'avance en sautant vers le danseur placé à sa droite lorsqu'ils formaient le rond; elle lui prend la main gauche avec la main droite: tous deux font un tour de main: alors elle le quitte et vient répéter la même figure avec son soutien demeuré au milieu du rond à l'attendre. Le monsieur regagne sa place dès qu'il est libre, et le soutien demeure toujours au centre, attendant que la boulangère revienne à lui. La boulangère recommence à faire tourner chaque monsieur de la même manière, et chaque fois elle revient à son soutien: pendant ce temps, tout le monde chante les deux derniers vers, et les répète jusqu'à ce que la boulangère et son soutien aient terminé leur tache. Il est important que le soutien soit toujours prêt, donne toujours la main gauche à la boulangère, et que tous deux agissent très-rapidement : s'ils mettent de la lenteur, le jeu, de très-amusant qu'il est, devient trainant et monotone. Les personnes de la ronde doivent aussi répondre très-vite aux mouvements de la boulangère, et lui tendre toujours à temps la main gauche; on assortit la vitesse du chant à celle des exécutants. Quand la boulangère a fait tourner tous les messieurs, elle reprend, ainsi que son soutien, sa place dans la chaîne; on se remet en rond, et l'on tourne en chantant les deux premiers vers.

Toutes les dames font à leur tour cet exercice; vient ensuite celui des messieurs; alors les dames servent de soutien; le conducteur fait passer à sa gauche les couples qui ont tourné, afin que les mêmes ne tournent qu'une fois. Cette ronde est fort en usage à la campagne et à la ville; il n'est presque pas de bal particulier qu'elle ne termine, comme figure de cotillon.

## 28. L'Arbre de Noël.

Cette ronde, tout-à-fait enfantine, est principalement en usage à la nuit de Noël. On apporte dans une caisse un arbuste ou une branche de sapin, dont on garnit les branches de fruits, de fleurs ou de rubans en nombre égal à celui des enfants. Ces rubans, de diverses couleurs, tombent jusqu'à terre. Ces préparatifs faits, la troupe joyeuse vient au pied du mât; chacun prend un ruban, et tout le monde tourne autour de l'arbre, en sautant et chantant une ronde, que l'on peut, au reste, remplacer par tout autre chant propre à marquer des mouvements rapides.

On conçoit aisement que la bande joyeuse n'a pas chanté la moitié de la ronde, que les rubans tournés et retournés autour de l'arbre l'ont entièrement recouvert. Quelquefois, pour varier ce jeu, on lâche de temps en temps les rubans, et l'on s'efforce ensuite de les rattraper. On peut aussi exécuter cette ronde dans un jardin sur une pelouse, au milieu de laquelle on a disposé un petit mât, ou un fort pieu un peu élevé, au sommet duquel les rubans sont attachés.

## 29. Que sais-tu donc faire?

1.

Dis-moi donc, vieillard, que sais-tu donc faire?
Sais-tu bien jouer de la mise en l'air,
De la mise en l'air!
L'air! l'air! l'air!
Ah! ah! ah!
De la mise en l'air?

On commence par se mettre tous en rond, et on saute en tournant, pendant les deux premiers vers. Alors, le conducteur de la ronde, au troisième vers, élève ses bras au-dessus de sa tête, tourne sur lui-même en sautant, et chantant l'air! l'air! l'air! puis il bat des mains en disant ah! ah! au dernier vers il reprend les mains de ses voisins de droite et de gauche. Comme chacun doit imiter tous ses mouvements, cette ronde produit succes-

sivement une danse en rond, un mélange de pirouettes, de bravos, et enfin les sauts en rond comme en commençant. D'après ces explications, nous pouvons, je pense, passer aux couplets suivants.

2.

Dis-moi donc, vielllard, que sais-tu donc faire? Sais-tu bien jouer de la mise en boire, De la mise en boire.

Boire! boire! boire!
Ah! etc.,
De la mise en boire?

Pour faire la mise en boire, on serre le doigt droit en forme de verre, et on le porte à sa bouche comme si l'on voulait boire.

3.

Dis-moi donc, vieillard, que sais-tu donc faire ?
Sais-tu bien jouer de la mise en flûte,
De la mise en flûte,
Flûte! flûte!
Ah! etc.,

Ah! etc., De la mise en flûte?

On imite la flûte, en portant la main gauche serrée à la bouche, et en soulevant dessus les doigts de la main droite, comme on lève et baisse les doigts sur les trous de cet instrument,

A.

Dis-moi donc, vieillard, que sais-tu donc faire? Sais-tu bien jouer de la mise en vielle,

De la mise en vielle,
Vielle! vielle! vielle!
Ah! etc.,
De la mise en vielle?

Vous ferez la vielle en courbant légèrement la main gauche sur le côté droit; puis, en rapprochant le pouce et l'index de la main droite, vous tournerez ensuite des doigts, ainsi réunis, au bout des doigts du milieu de la main, comme si vous tourniez le bouton d'une vielle: les mouvements doivent être petits et rapides.

5.

Dis-moi donc, vieillard, que sais-tu donc faire? Sais-tu bien jouer des deux pieds en l'air,

Des deux pieds en l'air, L'air! etc. Ah! etc., Des deux pieds en l'air?

Il n'est pas très-facile d'exécuter cela à la lettre, aussi y supplée-t-on, de son mieux, en sautant très-vite et trèsfort. Quand on veut prolonger la ronde, on commence par dire: Sais-tu bien jouer d'un des pieds en l'air?

6.

Dis-moi donc, vieillard, que sais-tu donc faire? Sais-tu bien jouer de la mise en arme?

De la mise en arme,
Arme! arme! arme!
Ah! etc.,
De la mise en arme?

On relève le bras droit, comme si l'on portait arme. Quelques personnes terminent la ronde en demandant si l'on sait jouer de la lune en terre : ce qui consiste à s'asseoir par terre, ce que les messieurs font seuls : cela excite des rires très-bruyants, mais n'est pas de très-bon ton.

## 30. La Meunière.

Ce jeu est particulièrement affectionné par les petites filles.

La petite réunion se partage en deux bandes, dont l'une

se dirige vers l'autre, en se tenant la main. Tout le monde chante :

Meunière, ton moulin Va trop vite, va trop fort, Meunière, ton moulin Va trop vite ce matin.

Après quelques allées et venues, les danseuses forment un grand rond et chantent en accélérant le mouvement le plus possible, jusqu'à ce que les forces soient épuisées.

#### 31. Les Jarcotons.

Les jarcotons consistent à s'accroupir de manière que l'on soit assis sur le bout des talons et qu'on se tienne sur la pointe du pied. Avant de replier ainsi les jambes, les petites filles réunissent les plis de leur robe sous elles, et les font tenir entre les talons ou les deux jambes, afin de n'en pas être embarrassées. Quand toute la petite société s'est mise dans cette position, elle forme un rond, en se tenant par la main, et chante en tournant:

## Dansons, dansons les jarcotons!

Ordinairement, on n'a pas dansé huit minutes que la plupart des jarcotons est tombée comme des capucins de carte. Les sauts que l'on est obligé de faire pour avancer ressemblent beaucoup aux sauts des grenouilles.

## § 3. Bondes-Chansons.

Les rondes suivantes sont celles où l'on se contente de danser en rond, en s'accompagnant d'une chanson dont l'air est gai, et dont le refrain gracieux offre ces répétitions populaires qui excitent l'enjouement. Point de baisers, point de passes, d'imitations burlesques; tout l'agrément doit venir de la chanson. Des plaisanteries

fines, un cadre ingénieux, des saillies piquantes, des détails remplis d'une gracieuse naïveté; telles sont les conditions obligées de ces rondes; aussi sont-elles fort rares.

En voici une que je suis bien loin de donner pour modèle; mais elle est gentille, et mettra sur la voie des rondes raisonnables.

# 1. On vous en ratisse, tisse.

4

Vous qui convoitez un cœur, Et qui briguez sa faveur, Profitez du temps propice; Car bientôt l'on vous dira: On vous en ratisse, tisse, On vous en ratissera.

Comme un léger mouvement est permis à ces rondes, quand arrive le refrain, les danseurs se quittent la main, allongent l'index de la main gauche, et frottant dessus l'index droit, ils imitent l'action de ratisser. On se remet en rond en finissant le dernier vers.

2.

Vous qui croyez qu'un amant Doit être toujours constant, Vous êtes encore novice, Bientôt on vous l'apprendra; On vous en ratisse, tisse, etc.

3.

Maris qui vous absentez, Et qui bonnement comptez Que sur la femme d'Ulysse La vôtre se réglera; On vous en ratisse, tisse, etc.

4

Vous qui pensez qu'un époux, Ne respirant que pour vous, Comme celui d'Eurydice, Jusqu'aux Enfers vous suivra; On vous en ratisse, tisse, etc.

ĸ

Dans les rondes très-souvent On finit en s'embrassant : Mais, voyez donc la malice, Ces dames disent déjà : On vous en ratisse, tisse, On vous en ratissera.

#### 2. La Belle Claudinette.

1

Pourquoi donc, belle Claudinette, N'veux-tu pas d'moi pour amant? D'puis les pieds jusqu'à la tête, J'suis bâti comme un galant; Pourquoi donc, belle Claudinette, N'veux-tu pas d'moi pour amant?

9

D'puis les pieds jusqu'à la tête, J'suis bâti comme un galant, J'ons les jambes faites en serpette Et les ch'veux comme du chiendent. Pourquoi donc, etc.

3.

J'ons les jambes faites en serpette Et les ch'veux comme du chiendent, J'ai l'dos plat comme une galette Et l'teint couleur de safran.

Pourquoi donc, etc.

4.

J'ai l'dos plat comme une galette, Et l'teint couleur de safran, J'jouerais bien de la musette Si j'n'en perdais tout not' vent. Pourquoi donc, etc.

5.

J'jouerais bien de la musette, • Si j'n'en perdais tout not' vent, J'connaissons not' alphabet Et j'ép'lons tout couramment. Pourquoi donc, etc.

6.

J'connaissons not' alphabet Et j'ép'lons tout couramment, J'suis riche et dans ma pochette, J'ons quatre pièces de six blancs. Pourquoi donc, etc.

7.

J'suis riche et dans ma pochette, J'ons quatre pièces de six blancs; Y a d'quoi faire tourner la tête A toutes les filles de céans. Crois-moi, va, belle Claudinette, Prends-moi vite pour amant.

Le conducteur chante seul cette ronde, et les autres danseurs répètent le refrain en chœur. On marche seulement pendant que le conducteur chante et on tourne rapidement en répétant le refrain. Ainsi, pour toutes les rondes-chansons.

## 3. Nous etions trois filles.

Nous étions trois filles, Bonnes à marier; Nous nous en allames Dans un pré danser. Dans le pré, mes compagnes, Qu'il fait bon danser.

Nous nous en allâmes Dans un pré danser, Nous fimes rencontre D'un joli berger. Dans le pré, etc.

Nous fimes rencontre D'un joli berger, Il prit la plus jeune, Voulut l'embrasser. Dans le pré, etc.

Il prit la plus jeune, Voulut l'embrasser; Nous nous mîmes toutes A l'en empêcher. Dans le pré, etc.

Nous nous mimes toutes A l'en empêcher, Le berger timide La laissa aller. Dans le pré, etc.

Le berger timide La laissa aller, Nous nous écriâmes: Ah! le sot berger! Dans le pré, etc. Nous nous écriâmes:
Ah! le sot berger!
Quand on tient l'anguille,
Il faut la manger.
Dans le pré, etc.

Quand on tient l'anguille, Il faut la manger: Quand on tient les filles, Faut les embrasser. Dans le pré, mes compagnes, Qu'il fait bon danser.

#### 4. La Vieille.

A Paris, dans une ronde, Composée de jeunes gens, Il se trouva une vieille, Agée de quatre-vingts ans! Ah! la vieille, la vieille, la vieille, Qui croyait avoir quinze ans.

Il se trouva une vieille, Agée de quatre-vingts ans ; Elle choisit le plus jeune, Qui était le plus galant. Ah! la vieille, etc.

Elle choisit le plus jeune, Qui était le plus galant, Va-t'en, va-t'en, bonne vieille, Tu n'as pas assez d'argent. Ah! la vieille, etc.

Va-t'en, va-t'en, bonne vieille,
Tu n'as pas assez d'argent,
Si vous saviez c'qu'a la vieille,
Vous n'en diriez pas autant.
Ah! la vieille, etc.

Jeux de Société.

Si vous saviez c'qu'a la vieille, Vous n'en diriez pas autant, Dis-nous donc ce qu'a la vieille? Elle a dix tonneaux d'argent. Ah! la vieille, etc.

Dis-nous donc ce qu'a la vieille?
Elle a dix tonneaux d'argent;
Reviens, reviens, bonne vieille,
Marions-nous promptement.
Ah! la vieille, etc.

Reviens, reviens, bonne vieille, Marions-nous promptement; On la conduit au notaire: Mariez-moi cette enfant.

Ah! la vieille, etc.

On la conduit au notaire:
Mariez-moi cette enfant;
Cette enfant, dit le notaire,
Elle a bien quatre-vingts ans.
Ah! la vieille, etc.

Cette enfant, dit le notaire, Elle a bien quatre-vingts ans, Aujourd'hui le mariage, Et demain l'enterrement. Ah! la vieille, etc.

Aujourd'hui le mariage, Et demain l'enterrement; On fit tant sauter la vieille, Qu'elle est morte en sautillant. Ah! la vieille, etc.

On fit tant sauter la vieille, Qu'elle est morte en sautillant; On regarda dans sa bouche, Ell' n'avait plus que trois dents. Ah! la vieille, etc. On regarda dans sa bouche, Ell' n'avait plus que trois dents, Une qui branle, une qui hoche, Une qui s'envole au vent.

Ah! la vieille, etc.

Une qui branle, une qui hoche,
Une qui s'envole au vent;
On regarda dans sa poche,
Ell' n'avait qu' trois liards d'argent.
Ah! la vieille, etc.

On regarda dans sa poche, Ell' n'avait qu' trois liards d'argent, Ah! la vieille, la vieille, la vieille, Qui avait trompé l'galant.

## 5. Mon père m'a donné un Mari.

Mon père m'a donné un mari, Mon Dieu! quel homme, quel petit homme! Mon père m'a donné un mari, Mon Dieu! quel homme, qu'il est petit!

Je le perdis dans mon grand lit, Mon Dieu! quel homme, quel petit homme! Je le perdis dans mon grand lit, Mon Dieu! quel homme, qu'il est petit!

J'pris la chandelle et le cherchis, Mon Dieu! quel homme, quel petit homme! J'pris la chandelle et le cherchis, Mon Dieu! quel homme, qu'il est petit!

A la paillasse, le feu prit,

Mon Dieu! quel homme, quel petit homme!

A la paillasse, le feu prit,

Mon Dieu! quel homme, qu'il est petit!

Je trouvai mon mari rôti, Mon Dieu! quel homme, quel petit homme! Je trouvai mon mari rôti, Mon Dieu! quel homme, qu'il est petit!

Dans mon sabot je l'ensevelis, Mon Dieu! quel homme, quel petit homme! Dans mon sabot je l'ensevelis, Mon Dieu! quel homme, qu'il est petit!

Le chat l'a pris pour une souris, Mon Dieu! quel homme, quel petit homme! Le chat l'a pris pour une souris, Mon Dieu! quel homme, qu'il est petit!

Au chat! au chat! c'est mon mari, Mon Dieu! quel homme, quel petit homme! Au chat! au chat! c'est mon mari, Mon Dieu! quel homme, qu'il est petit!

Fillettes, qui prenez un mari, Mon Dieu! quel homme, quel petit homme! Fillettes, qui prenez un mari, Ne le prenez pas si petit!

## 6. Biron.

(bis.)

(bis.)

Ouand Biron voulut danser.

Son habit fit apporter,

| Can annillana At anniantan                                               | (4.5.) |                            |        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--------|
| Ses souliers fit apporter Ses souliers tout ronds, Vous danserez, Biron. | (bis.) |                            |        |
|                                                                          |        | Quand Biron voulut danser, | (bis.) |
|                                                                          |        | Sa perruqu' fit apporter,  | (bis.) |
| Sa perruque                                                              | • •    |                            |        |
| A la turque,                                                             |        |                            |        |
| Ses souliers tout ronds,                                                 |        |                            |        |
| Vous danserez, Biron.                                                    |        |                            |        |
| Ouand Biron voulut danser.                                               | (bis.) |                            |        |

41

```
Son habit
           De p'tit gris,
           Sa perruque
           A la turque,
    Ses souliers tout ronds.
    Vous danserez, Biron.
Quand Biron voulut danser,
                                     (bis.)
          Sa veste fit apporter,
                                     (bis.)
          Sa bell' veste
          A paillettes.
          Son habit
          De p'tit gris,
          Sa perruque
          A la turque.
    Ses souliers tout ronds,
    Vous danserez, Biron.
 Quand Biron voulut danser,
                                     (bis.)
 Sa culott' fit apporter,
                                     (bis.)
          Sa culotte
          A la mode.
          Sa bell' veste
          A paillettes,
          Son habit
          De p'tit-gris.
          Sa perruque
          A la turque.
   Ses souliers tout ronds.
   Vous danserez, Biron.
 Quand Biron voulut danser,
                                     (bis.)
 Ses manchett's fit apporter.
                                     (bis.)
          Ses manchettes
          Fort bien faites.
          Sa culotte
          A la mode.
          Sa bell' veste
```

A paillettes.

Son habit De p'tit-gris, Sa perruque A la turque.

Ses souliers tout ronds. Yous danserez, Biron.

Quand Biron voulut danser, Son chapeau fit apporter,

(bis.) (bis.)

Son chapeau En clabot. Ses manchettes Fort bien faites, Sa culotte A la mode. Sa bell' veste A paillettes, Son habit De p'tit gris, Sa perruque A la turque, Ses souliers tout ronds, Vous danserez, Biron.

Quand Biron voulut danser,

(bis.) (bis.)

Son épée fit apporter, Son épée Affilée, Son chapeau En clabot. Ses manchette's Fort bien faites. Sa culotte A la mode. Sa bell' veste A paillettes, Son habit

De p'tit gris,

#### LA BONNE AVENTURE.

Sa perruque A la turque, Ses souliers tout ronds. Vous danserez, Biron.

Quand Biron voulut danser, Son violon fit apporter (bis.) (bis.)

Son violon, Son basson, Son épée Affilée, Son chapeau En clabot. Ses manchettes Fort bien faites, Sa culotte A la mode. Sa bell' veste A paillettes, Son habit De p'tit gris, Sa perruque A la turque, Ses souliers tout ronds, Vous danserez, Biron.

### 7. La bonne Aventure.

Je suis un petit poupon
De belle figure,
Qui aime bien les bonbons
Et les confitures;
Si vous voulez m'en donner,
Je saurai bien les manger.
La bonne aventure,
Oh! gai!
La bonne aventure.

Lorsque les petits garçons
Sont gentils et sages,
On leur donne des bonbons,
De joli's images;
Mais quand ils se font gronder,
C'est le fouet qu'il faut donner.

La triste aventure, Oh! gai! La triste aventure.

Je serai sage et bien bon,
Pour plaire à ma mère,
Je saurai bien ma leçon,
Pour plaire à mon père;
Je veux bien les contenter,
Et s'ils veulent m'embrasser,
La bonne aventure,
Oh! gai!
La bonne aventure.

La bonne a vontare.

8. La mère Bontemps.

La mère Bontemps

S'en allait, disant aux fillettes: Dansez mes enfants Tandis que vous êtes jeunettes;

La fleur de gaîté Ne croît point l'été; Née au printemps comme la rose, Cueillez-la dès qu'elle est éclose, Dansez à quinze ans,

Plus tard il n'est plus temps.

A vingt ans, mon cœur Crut l'amour, un dieu plein de charmes ; Ce petit trompeur

M'a fait répandre bien des larmes; Il est exigeant, Boudeur et changeant, Fille qu'il tient sous son empire Fuit le monde, rêve et soupire; Dansez à quinze ans, Plus tard il n'est plus temps.

Les jeux et les ris

Dansèrent à mon mariage;

Mais bientôt j'appris

Qu'il est d'autres soins en ménage:

Mon mari grondait,

Mon enfant criait,

Moi, ne sachant auquel entendre,

Sous l'ormeau pouvais-je me rendre?

Dansez à quinze ans,

Plus tard il n'est plus temps.

Le temps arriva

Où ma fille me fit grand'mère;
Quand on en est là,

Danser n'intéresse plus guère,
On tousse en parlant,
On marche en tremblant;

Au lien de danser la gavotte,
Dans un grand fauteuil on radotte;
Dansez à quinze ans,
Plus tard il n'est plus temps.

## 9. Compère Guilleri.

Il était un p'tit homme,
Qui s'app'lait Guilleri,
Carabi;
Il s'en fut à la chasse,
A la chasse aux perdrix,
Carabi,
Titi carabi,
Toto carabo,
Compère Guilleri,
Te lairas-tu (ter) mouri?

Il s'en fut à la chasse,
A la chasse aux perdrix,
Carabi,
Il monta sur un arbre
Pour voir ses chiens couri,
Carabi,
Titi carabi, etc.

Il monta sur un arbre Pour voir ses chiens couri, Carabi, La branche vint à rompre, Et Guilleri tombi,

> Carabi, Titi carabi, etc.

La branche vint à rompre, Et Guilleri tombi, Carabi.

Il se cassa la jambe, Et le bras se démi, Carabi, Titi carabi, etc.

Il se cassa la jambe, Et le bras se démi, Carabi, Les dam's de l'hôpital Sont arrivé's au brui, Carabi.

Les dam's de l'hôpital
Sont arrivé's au brui,
Carabi,
L'une apporte un emplâtre,
L'autre de la charpi,
Carabi,
Titi carabi, etc.

Titi carabi, etc.

L'une apporte un emplâtre,
L'autre de la charpi,
Carabi,
On lui banda la jambe,
Et le bras lui remi,
Carabi,
Titi carabi, etc.

On lui banda la jambe, Et le bras lui remi, Carabi.

Pour remercier ces dames, Guill'ri les embrassi,

Carabi, Ça prouv' que par les femmes, L'homme est toujours guéri,

Carabi, Titi carabi, Toto carabo, Compère Guilleri, Te lairas-tu (ter) mouri?

## 10. L'Ermite.

Dans sa cabane, jeune et saint ermite
Vivait de noix et de pain bis;
Jamais poulet n'entra dans sa marmite,
Ni poulette dans son taudis.
Un certain soir il en vit une.
Notre saint fit si bien, qu'il l'attrapa.
La bonne fortune,
Lui dit-il, ma brune,
Jamais mondain ne te croquera.

## § 3. Jeux-rondes.

Je classerai sous cette dénomination les jeux où l'on danse en chantant diverses paroles, où l'on donne des gages (1), ou bien où l'on subit sur-le-champ une pénitence.

## 1. L'Avocat de paille.

On se met en rond, comme pour les rondes ordinaires, mais en nombre impair (il n'importe qu'il y ait un monsieur ou une dame de plus). Cette disposition fait tout le jeu; au refrain chacun rompt la chaîne, tend les deux mains à son voisin, et tourne plusieurs fois avec lui : le danseur le moins agile se trouve sans partenaire, et donne un gage.

Dans notre pays, il y a un avocat;
Trois dames sont allées chez lui,
Pour vider leur débat:
Le pauvre avocat
Se trouva bien surpris
D'avoir tant étudié
Et n'avoir rien appris:
Saute, l'avocat de paille,
Saute. L'avocat.

Ce refrain se répète en balançant deux à deux, tandis que le danseur solitaire, en qualité d'Avocat de paille, n'a rien de mieux à faire qu'à chercher son gage. Ce jeu est très-drôle et fort amusant. Comme on joue ordinairement quelques tours de jeux insignifiants pour avoir des pénitences à ordonner, on est bien content d'en faire provision en s'amusant à sauter l'avocat de paille.

(1) On nomme gage un objet quelconque que le joueur fautif donne en gage à une personne désignée d'avance, qui le lui remet à la fin du jeu, en lui ordonnant de faire une pénitence choisie, par la réunion. Ces gages se composent de menus objets que l'on porte habituellement sur soi, comme des gants, un mouchoir (pour les dames), une clé, un porte-monnaie, etc.

#### 2. Le Mât aux Rubans.

J'ai déjà indiqué ce jeu en décrivant la ronde de l'Arbre de Noël. De temps en temps les danseurs lâchent les rubans qui voltigent dans l'air; ils s'efforcent ensuite de les attraper : ceux qui n'y sont pas parvenus en même temps que la majorité, donnent des gages.

## 3. Le Furet du bois joli.

#### Le Furet simple.

On sait que le furet se joue assis, ou debout en dansant : il ne sera question ici que de cette dernière méthode. Les personnes de la réunion forment un cercle comme pour danser une ronde ordinaire; une d'elles se place au milieu, et reçoit le titre de chasseur. On prend ensuite un cordon ou un ruban, d'une longueur relative à l'étendue du cercle; on passe un anneau dans ce cordon, et on en fixe les deux bouts par un nœud solide. Cet anneau se nomme le furet. Le choix du cordon n'est point indifférent : un ruban léger se casse à la longue par les tiraillements qu'il lui faut subir; une ficelle, ou même une ganse torse blesse les mains des joueurs, un ruban en soie est ce qui convient le mieux. Ces préparatifs achevés, chacun saisit le ruban des deux mains, et les agite sans cesse comme s'il faisait couler le furet, afin d'empêcher le joueur du milieu de distinguer la personne qui fait réellement passer le furet à son voisin. En même temps on chante ce refrain :

Il court, il court, le furet, Le furet du bois, mesdames: Il court, il court, le furet, Le furet du bois joli. Il a passé par ici, Le furet du bois, mesdames; Il court, il court, le furet, etc.

Jeux de Société.

Puis, comme à la longue il devient monotone de répéter toujours le même refrain, on chante sans paroles un air à la mode connu de tous, puis, quand on en a assez, on recommence un autre air.

Pendant cette ronde, on fait effectivement courir le furet, et on s'arrête lorsqu'elle est terminée; et le joueur, placé au centre du cercle, nomme la personne dans les mains de laquelle il présume que l'anneau est resté. S'il devine juste, cette personne prend sa place; dans le cas contraire, on recommence le refrain en chantant de nouveau.

Ce jeu est plus animé quand le chasseur a la permission de chercher l'anneau dans les mains des joueurs, tandis qu'ils chantent la ronde. C'est alors assaut de vitesse et de gaîté. Les joueurs s'empressent de faire couler l'anneau dans les mains les uns des autres. Le chasseur va, vient, court, saisit les mains, les presse, guette l'anneau au passage et le saisit au milieu des cris de joie. La personne entre les mains de qui il trouve le furet prend sa place. Comme l'essentiel dans les jeux est la vivacité et l'enjouement, je ne balance point à donner la préférence à cette seconde manière de jouer le furet.

## Le Furet à gages.

C'est absolument la même chose que le précédent, à l'exception que la personne qui laisse surprendre le furet entre ses mains donne un gage. Quand le chasseur se borne à deviner, il donne aussi un gage toutes les fois qu'il commet une erreur.

## 4. La Garde passe.

On joue la garde en nombre indéterminé, soit dans un parc garni de chaises de jardin, soit dans une cour où l'on porte des chaises; soit enfin dans une chambre où il y a peu de meubles, comme une antichambre ou une salle à manger. On commence par faire les préparatifs du jeu, en mettant deux rangs de chaises dos à dos au centre de l'endroit où l'on doit jouer. On compte les joueurs, afin de mettre une chaise de moins. Quand les chaises sont, en nombre impair, on place la dernière à l'un des bouts de la double rangée, en appuyant le dos contre les deux dernières. Chaque chaise se nomme maison. Tout étant ainsi disposé, un des joueurs est élu capitaine ou sergent, selon la volonté des joueurs. Il porte un bâton qui représente une épée ou un fusil, et c'est la marque de sa dignité; le reste de la société le suit à la file, et tourne autour des chaises en sautant et en chantant :

La garde passe, il est minuit, Qu'on se retire, et point de bruit.

On répète cela autant qu'il plaît au sergent, qui, souvent, pour duper ceux qui le suivent, marche lentement, en se rapprochant des chaises, où il semble prêt à s'asseoir, en disant presque bas et lentement ces mots qui annoncent ordinairement qu'il va le faire:

La garde passe, passe, passe.

Puis tout-à-coup il se remet à courir de plus belle en criant à pleine voix: La garde passe, il est minuit, etc. Pendant ce temps, tout le monde imite ses mouvements. Mais il en faut finir, et le sergent s'assied; chacun en fait autant, hors celui qui ne peut trouver de chaise. La troupe rit de son malheur; et le sergent s'avançant vers lui, le constitue prisonnier à quelque distance du jeu, où le captif se console en pensant qu'il va bientôt lui venir des compagnons.

Cela tarde peu: on ôte une chaise de la ligne des maisons, et le jeu recommencé, amène une nouvelle victime. Ceux qui se trouvent immédiatement après le sergent sont les plus favorisés, puisqu'ils suivent de près ses mouvements, tandis que les personnes qui sont tout au bout, les aperçoivent toujours trop tard. Heureusement les premières places ne sont point inamovibles (celle du sergent exceptée, car il marche toujours en tête). Lorsqu'on

conduit quelqu'un dans la geôle, et que la troupe se débande un instant, il est facile d'attraper la place de lieutenant ou de caporal. Un autre danger, c'est de se rencontrer aux bouts de la double rangée de chaises, parce qu'en tournant on court risque de ne savoir où se placer. Comme chacun s'empresse de saisir un siége, celui qui, à l'instant où s'assied le sergent, ne trouve pas de chaise, n'a d'autre ressource que le parquet ou la prison; il doit tâcher d'attraper une des places des coins, parce que le sergent ne manque jamais de s'asseoir au milieu. Au reste, j'indique les écueils, c'est à l'adresse des joueurs à les en garantir.

Cependant, à mesure que la garde a passé, les personnes et les chaises ont été successivement éloignées : lorsqu'il ne reste plus que deux chaises et trois joueurs (car ces trois personnages doivent former le conseil de querre), le jeu cesse. Ils s'asseient gravement tous trois sur la même ligne, seulement le siége du sergent, devenu président, est placé au milieu. Ce tribunal de nouvelle facon cité à sa barre un monsieur et une dame qu'il désigne parmi les prisonniers; parmi ces derniers, il choisit aussi un huissier; et les accusés ont le droit de prendre un avocat, qui, par parenthèse, sera bientôt accusé à son tour. Chacun avant adopté son personnage, un des juges accuse les deux prévenus de différents délits: pendant cet acte d'accusation, l'huissier ne manque pas de réclamer souvent le silence de la manière la plus bruvante. Le président adresse ensuite une allocution aux coupables; de cette manière, il peut dire les choses les plus flatteuses. Le caractère connu des personnes fournit aussi matière à accusation; si les accusés ne se défendent point euxmêmes, leur avocat prend la parole, et tâche de donner un prétexte à la rencontre que la garde a faite des prévenus pendant la nuit. Mais, quel que soit le talent du légiste improvisé, les juges ne prononcent jamais d'absolution: seulement, disent-ils, en faveur de la défense, nous accordons une commutation de peine. Après avoir

délibéré à l'oreille les uns des autres pendant quelques instants, ils condamnent le monsieur à quelque pénitence de leur choix; et la dame à les embrasser, à chanter ou à faire des confidences. Le jugement est exécuté séance tenante, Je conseille fort aux juges de n'ordonner que de courtes pénitences, de peur de prolonger le jeu, de le rendre languissant et d'ennuyer les autres prisonniers qui sont depuis longtemps dans l'inaction. Tout le monde, voire même l'huissier, est jugé de la même manière. Si l'on veut avoir des gages à faire gagner dans la suite de la soirée, on condamne les accusés à en payer un certain nombre. Alors ils sont à l'amende.

## 5. Colin-Tampon.

C'est le jeu précédent, réduit de moitié, et beaucoup moins joli. Les mouvements sont semblables, seulement le chef de la marche n'est point inamovible, sa place appartient au plus leste: puis, au lieu de la Garde passe, on chante Turlututu, Colin-tampon. Les joueurs qui n'attrapent point de chaise se retirent aussi, mais on ne les juge pas.

### 6. Olivé Beauvé.

Une troupe d'enfants tire au sort à qui sera Olivé Beauvé et la voisine. Ces deux personnages élus, tous les autres sont les filles d'Olivé Beauvé. Celle-ci se place sur une ligne droite, en tenant deux de ses filles par la main: ces dernières donnent aussi la main à leurs sœurs, leurs sœurs à d'autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le monde forme une longue chaîne sur la même ligne. La voisine se tient en face au bout de la chambre, si l'on joue dans un appartement, ou à une assez grande distance, si l'on joue en plein air : elle s'avance directement vers Olivé Beauvé, en dansant, et lui adresse les paroles suivantes :

Que tu as de jolies filles! Olivé Beauvé; Que tu as de jolies filles! Sur le pont-chevalier.

Olivé Beauvé, qui, apparemment, ne se pique pas de politesse, lui répond :

Elles sont plus jolies que les tiennes, Olivé Beauvé; Elles sont plus jolies que les tiennes, Sur le. etc.

La Voisine.

Veux-tu bien m'en donner une, Olivé Beauvé? Veux-tu bien m'en donner une, Sur le, etc.

Olivé Beauvé.

Je la donne, si tu l'attrapes, Olivé Beauvé, Je la donne, si tu l'attrapes, Sur le, etc.

A cette promesse, ou plutôt à ce défi, la voisine s'élance pour saisir une des demoiselles d'Olivé Beauvé; mais, comme elle n'a de prise que sur les deux qui forment les extrémités de la chaîne, Olivé et les joueurs qui sont auprès d'elle s'avancent vers la voisine, tandis que les deux bouts de la chaîne tournent par derrière en courant: la voisine se précipite de ce côté, et les deux bouts reviennent par-devant. Cependant, elle ne tarde pas de saisir un des personnages, et l'emmène avec elle.

Le jeu continue ensuite jusqu'à ce que la voisine ait accaparé tous les enfants d'Olivé, dont elle prend le nom et la place. Celle-ci, à son tour, succède à la voisine, dont elle fait les fonctions; quand elle a recouvré ses filles, on élit parmi celles-ci une nouvelle Olivé Beauvé et une nouvelle voisine.

#### 7. Le Cordonnier.

La réunion forme un cercle comme pour les rondes, à cette différence près que chaque personne tient par les deux bouts, entre elle et sa voisine, un mouchoir roulé comme un bandeau.

On n'emploie ce moyen que pour agrandir la chaîne; quand la réunion est nombreuse, on peut se contenter de mettre deux ou trois mouchoirs pour tout le cercle.

Au centre est placée une personne désignée à l'avance par le sort pour jouer le rôle du cordonnier. Ce disciple de St-Crépin, qui est ordinairement un jeune homme, se met à genoux, s'assied par terre ou s'accroupit sur les talons; on peut (et cela est de meilleur ton) lui donner un petit tabouret ou un coussin; ce dernier est préférable; on met toujours ce siége au milieu du cercle, lorsqu'une dame est cordonnière. Tout en simulant les opérations de son métier, le cordonnier dit très-vite:

Allons, belles, belles, des souliers, Que j'en essaie à vos jolis pieds;

et tout le monde répond en tournant et courant le plus vite possible:

Essayez! essayez! essayez!

A cette invitation, on à ce défi, comme on voudra l'appeler, le cordonnier, sans quitter sa place, sans déplacer son siége, et seulement en étendant les bras, se met en devoir d'arrêter une pratique, en tâchant de saisir le bas de la robe des dames et la jambe des messieurs. Quand it a atteint quelqu'un, de cordonnier il devient pratique, tandis que la personne atteinte devient cordonnier à son tour.

## CHAPITRE II.

#### JEUX PACTION.

## § 1. Jeux d'appartement ou de jardin.

#### 1. Le Chat et la Souris.

Quoique ce jeu ressemble assez à une ronde, je crois qu'il doit commencer la série des jeux d'action proprement dits, parce qu'on l'exécute sans aucun chant; on n'y garde pourtant pas le silence; les miaulements, les ruses du chat, les transes de la souris, le soin de sa défense, excitent des ris continuels.

Toute la réunion forme un cercle en se tenant par les mains, comme pour les rondes ordinaires. Une dame placée au milieu du rond est la souris; un jeune homme, laissé en dehors, est le chat; on tourne rapidement en écartant les bras, de manière à ce que le chat puisse passer par-dessous et pénétrer dans le centre, et qu'en même temps la souris puisse s'échapper du côté opposé. Le chat saute autour du rond en miaulant de son mieux. et tâche de trouver une issue; lorsqu'il s'approche d'un côté, vite les bras se resserrent; le chat ne perd pas de temps à les forcer : il passe à l'endroit où la place est sans défense. S'il est habile, il entre dans le rond : mais aussitôt on fait un passage à la souris, alors on s'efforce de retenir le chat, en resserrant la chaine. Cependant, comme on est forcé de tourner et de sauter, le matou, l'œilau guet, découvre bientôt un endroit faible, s'échappe à son tour et court après la souris, qui se réfugie bien vite dans le rond; mais il est rare que le chat n'y entre pas avec elle. Il est plus rare encore qu'il ne parvienne pas à pénétrer dans le centre tandis qu'elle v est, et qu'il ne la croque, c'est-à-dire qu'il ne lui prenne un baiser, ou ne la force à donner un gage.

Le chat et la souris se reposent après cela en faisant partie du cercle; on leur choisit des successeurs qui agissent de la même manière. Le jeu se continue jusqu'à ce que tous les messieurs aient été rominagrobis, et les dames élevées à la dignité souricière. On conçoit aisément que ce jeu amuse beaucoup et donne beaucoup d'exercice.

### 2. La Chasse aux Cœurs.

Cette jolie chasse peut également se faire dans une chambre ou dans un jardin, moyennant quelques légers changements que j'indiquerai après l'explication du jeu.

Quand la chasse aux cœurs se fait dans une cour, ou dans la grande allée d'un jardin, on se forme en cercle, puis on trace sur le sable, au milieu du cercle, un certain nombre de figures de cœurs, toutes rapprochées du centre; on a soin de mettre au moins quatre ou cinq cœurs de moins qu'il n'y a de joueurs; ces préparatifs achevés, on danse en rond, en s'accompagnant d'une ronde quelconque, pourvu qu'elle soit sans pantomime et sans baisers; cette ronde n'est qu'une chanson vive et gaie. Quand arrive le refrain, il faut, sans quitter le cercle, avancer assez le pied pour effacer, en dansant, quelques-unes des figures de cœur; on recommence la tentative aux refrains suivants, et les personnes qui n'ont pas été assez agiles donnent des gages.

Ce jeu se joue encore d'une autre façon, selon moi bien plus agréable. La réunion se forme en cercle autour d'une petite table ronde dont on couvre la surface du nombre convenable de cœurs, tracés avec de la craie. Au lieu de les effacer avec le pied, à l'instant du refrain, les danseurs se lâchent la main, essaient d'effacer, et mettent à la place des cœurs qu'ils ont enlevés une petite marque de papier, ou toute autre chose qu'il ont à l'avance dans faire un marché de chat en poche : le boucher s'avance vers les moutons, les soulève par-dessous les bras pour juger de leur poids, serre les mains des brebis pour apprécier leur degré d'embonpoint, appuie ses lèvres sur leurs cheveux pour s'assurer de la finesse de la laine, et ses lèvres bien souvent descendent sur le front. Cet heureux boucher s'inquiète un peu moins de la qualité des moutons. Quoi qu'il en soit, il débat le prix avec le berger, et cherche à payer moins cher, en disant que telle brebis est trop jeune, que telle autre ne sera pas assez tendre, que tel mouton a l'air coureur, etc. Enfin, le marché se conclut, et le boucher dit que, forcé d'aller à un autre endroit, il va revenir bientôt chercher le troupeau. Il s'éloigne; dès qu'il est parti, le berger fait relever tous ses moutons et les conduit dans la bergerie. Or. la bergerie est un grand carré formé le long du mur de la cour, du jardin, ou même un appartement dégarni de meubles; des chaises de chambre ou du jardin, ou même un bâton que l'on couche à terre, sont les murailles de côté; le devant est ouvert; seulement il est marqué par quelque chose, quand ce ne serait qu'un ruban que l'on assujettit par terre. Toutes les brebis debout entrent dans cette bergerie dont elles occupent le fond, tandis que le bélier setient en vedette sur le bord, au milieu : le berger reste à quelque distance. Le boucher, de retour, s'approche du berger, lui donne le prix convenu, et demande sa marchandise : « Allez la prendre dans la bergerie, » répond celui-ci; mon boucher se met en devoir d'obéir, mais s'il veut entrer à gauche du bélier, celui-ci se précipite au-devant de lui pour lui barrer le chemin, et toutes les brebis courent à droite; passe-t-il de ce côté, le bélier s'élance, et le troupeau court à gauche; il faut bien de l'agilité au pauvre marchand pour attraper un mouton, mais aussi, dès qu'il le tient, il en exige un gage, et le constitue prisonnier. Ainsi que dans le jeu précédent, les moutons ont la ressource de passer devant le bélier et de prendre alors son emploi; on n'use ordinajrement de ce privilége que lorsque le jeu, en se prolongeant, pourrait fatiguer le bélier. Le boucher peut renoncer à attraper les brebis, mais alors il donne un gage, et le jeu recommence.

### 5. La Toile.

La toile a quelque analogie avec le jeu que je viens de décrire. Une dame de la réunion est choisie pour être le tisserand, et, excepté un jeune homme, toutes les autres personnes sont des aunes de toile. Toutes se mettent sur la même ligne, en se tenant par les mains, et en écartant les bras autant que possible, ce qui s'appelle la toile étendue. Le tisserand est à côté. Le jeune homme que j'ai annoncé ne point faire partie de la toile est le marchand. Dès que la toile est étendue, il vient, et la marchande auprès du tisserand; il ne manque pas de faire, sur la qualité de la marchandise qu'il examine, différentes observations; «Cette aune-là est faible, dit-il, et cédera vite;» telle autre est dure, telle autre jaunâtre, ou bien douce, ou solide, ou bien trop couleur de rose pour de la toile, et diverses autres choses qu'il a soin d'arranger de manière à ne pas les faire dégénérer en sarcasmes ou en fadeurs. Cependant on convient du prix, et le marchand s'avance pour mesurer la toile à la brassée, ce qu'il fait en écartant les bras, et les appliquant tout étendus sur chaque personne : les aunes féminines de la toile feront bien alors de se tenir sur leurs gardes, car en les mesurant, le marchand approche bien sa figure de la leur, et ce ne serait pas miracle qu'il leur dérobât un baiser. Il mesure ainsi jusqu'au bout de la ligne, et après avoir compté le nombre d'aunes qu'il a acquises, le marchand donne des arrhes, soit une chanson qu'il chante, ou toute autre chose que, d'après les talents de l'acheteur, exige le tisserand. Ensuite le marchand s'éloigne pour faire, dit-il, une commission, et pour aller chercher des crocheteurs qui l'aident à transporter les paquets de sa toile.

A peine a-t-il le dos tourné, que toutes les mains sont lâchées, et que les aunes de toile se placent les unes derrière les autres, en se tenant à bras-le-corps pour être plus resserrées. Toutefois, comme cette manière est gênante pour les dames qui, avec raison, ne se soucient nullement d'être ainsi embrassées, et qui n'ont pas les bras assez longs pour entourer la taille des messieurs, elles les tiennent par leur habit; les robes n'étant point assez fortes pour résister aux tiraillements du jeu comme les vêtements d'hommes, les dames replient leur mouchoir. ou leur châle, le mettent comme une ceinture devant leur taille, et les cavaliers en tiennent les deux bouts par derrière. Les aunes de toile doivent être disposées comme les brebis dans le loup et la bergère, c'est-à-dire de telle sorte qu'une dame soit entre deux jeunes gens, et un ieune homme entre deux dames. On se rapproche et on se serre ainsi les uns contre les autres, et le tisserand est placé à la tête.

L'opération terminée, le marchand revient, et annonce à ce dernier que ses crocheteurs étant à quelqus pas, il vient chercher sa toile : « Où est-elle ? » continue-t-il. « Vous la vovez, » répond le tisserand en montrant la troupe qu'il guide. « Comment! c'est là ma toile! Il n'est pas possible! » Et le marchand de mesurer, remesurer, comme la première fois; mais c'est tout au plus, s'il en trouve le quart; il se fâche. « La toile est repliée, dit le tisserand, et c'est pourquoi vous trouvez si court d'aunage: tirez-la, dépliez-la, vous la verrez s'agrandir. » Le marchand ne se le fait pas dire deux fois: il prend le tisserand par les deux bras, et tâche de le séparer de la troupe, ou du moins de rompre cette troupe resserrée: par ses efforts, et les efforts contraires des aunes de toile. le jeu s'anime, la troupe va simultanément de côté et d'autre, et décrit des demi-cercles très-plaisants. Souvent le marchand feint d'être fatigué, s'arrête, puis fait de nouvelles tentatives avec une force qui déconcerte les aunes qui, confiantes, se cramponnaient avec moins de

fermeté les unes après les autres. Quand par force ou par ruse, le marchand détache une aune, il peut, à son choix en exiger un gage ou un baiser; l'aune est mise à l'écart, et il songe à en tirer une autre qui paiera de même. Il n'est pas rare que, perdant leurs forces en riant, les dames-auses làchent toutes ensemble les aunes-messieurs; alors toute la troupe est débandée, et chacun donne un gage. On recommence le jeu, en tirant à chaque fois le tisserand et le marchand au sort. Ceux qui ont déjà rempli ces charges sont exclus du concours, à moins que tout le monde n'en ait joui; mais comme ce jeu est assez long et fatigant, on le redouble peu. Je pense que cette description mettra le lecteur à même d'apprécier combien il est amusant.

# 6. Les Fagots.

Aux fagots, il faut que les joueurs soient en nombre pair, et qu'il y ait autant de dames que de cavaliers: chaque cavalier place une dame devant lui, et chaque couple forme un fagot; ces fagots sont disposés en rond. et doivent être assez éloignés pour que l'on puisse facilement circuler au milieu d'eux. Une dame désignée par le sort est le bûcheron, et un monsieur désigné de la même manière est le garde du bois. Le bûcheron, poursuivi par le garde, a le droit de traverser l'enceinte des fagots dans tous les sens, tandis que le poursuivant ne peut que tourner autour; mais elle ne reste ordinairement pas longtemps dans cet espace resserré, et court devant le garde. Si la dame bûcheron se laisse atteindre par celui qui la poursuit, elle prend sa place et se voit condamnée à poursuivre une autre personne à son tour; cette personne est la première qui se trouve en dehors du fagot devant lequel l'ancien garde va se placer. On ne peut jamais être trois en place : aussi la dame poursuivie, pour éviter de se laisser prendre, n'a qu'à se placer devant l'un des fagots, au-dedans du cercle, à son choix, et aussitôt la personne qui se trouve en arrière est obligée de s'échapper

et de devenir bûcheron. Comme ce déplacement se renouvelle sans cesse, il rend le jeu extrêmement animé et piquant. Chaque fagot doit être composé de deux personnes de sexe différent. Si le nouveau bûcheron est pris, il est contraint de poursuivre celui qui vient de l'atteindre; mais, comme je l'ai expliqué, ce dernier a la ressource de se placer devant l'un des fagots, ce qui donne un nouveau surnuméraire, qui est obligé de s'enfuir précipitamment comme le premier, et ainsi de suite.

On pourrait exiger des gages des personnes prises; mais cela ralentirait le jeu.

# 7. Le Labyrinthe ou la Dentelle.

Pour jouer au labyrinthe, toutes les personnes de la réunion, excepté deux, se tiennent par la main, et forment une longue chaîne ou un rond à leur choix. L'une des personnes exceptées est la navette, et l'autre le tisserand. La navette court sous une des arcades que présentent les bras réunis, et sort par l'arcade qui suit : le tisserand qui la poursuit doit agir de même : tous deux entrent et sortent alternativement par une arcade et par l'autre, comme s'il faisaient une trame. Mais, dans la chaleur de la poursuite et dans la crainte d'être pris, l'ouvrier et sa navette se trompent souvent d'arcade : dès que cela leur arrive, l'arcade se baisse et les retient prisonniers. On fait paver un gage au coupable : comme la navette et le tisserand sont toujours de différent sexe, si le coupable est un homme, c'est le monsieur qui fait la moitié de l'arcade où il est arrêté, qui lui sert de remplaçant; si, au contraire, c'est une dame, celle qui forme l'autre moitié de l'arcade lui succède. Quand la navette et le tisserand se sont trompés tous deux, ils prennent la place de l'arcade. dont les deux membres courent à leur tour. Ce jeu, trèsvif et très-amusant, a l'avantage d'amuser tout le monde à la fois.

### 8. Les Girouettes.

Malgré la sage défense de La Fontaine: « Il ne faut jamais dire aux gens: Ecoutez un bon mot, oyez une merveille, » je m'aventure à dire que ce jeu est fort comique et non moins original; j'espère que le lecteur-joueur ne me démentira pas. On ne me contestera pas, du moins, qu'une variété de ce jeu ne soit très à la mode parmi de graves personnages, quoiqu'ils dédaignent assez ordinairement les évolutions que je vais indiquer.

On s'oriente le mieux possible, et l'on donne à chaque coin de la cour, ou de la partie du parc où l'on joue, le nom d'un des quatre points cardinaux; afin de couper ceurt à toute discussion, il est bon d'écrire le nom de ces quatre points sur quatre écriteaux que l'on attache sur des arbres ou toute autre chose à portée. Un des joueurs (et ce doit être une personne vive, gaie, bien habituée à ce jeu) est chargé du rôle d'Eole. Tous les autres joueurs se rangent sur une ou plusieurs files, en mettant, autant que possible, une dame entre deux messieurs, et un monsieur entre deux dames, pour l'agrément du coup-d'œil. Après avoir recommandé le silence, Eole indique un des côtés de la cour que désigne un des écriteaux; il nomme le point vers lequel il est situé, et d'où le vent est censé souffler. Le choix du point est arbitraire et n'importe pas: mais ce qui est essentiel, c'est que, lorsque le dieu désigne un point, toute la réunion doit se tourner vers le côté opposé. C'est une réunion de girouettes; et, par conséquent, il faut qu'elles semblent tourner le dos au vent pour l'indiquer. Par exemple, si Eole s'écrie : sud, tout le monde fait face au nord, et réciproquement pour tous les autres points. Au mot tempete, il faut tourner trois fois sur soimême, et se retrouver exactement au même point qu'auparavant; au mot variable, on doit se balancer jusqu'à ce que le dieu des vents ajoute le nom d'un des points cardinaux, et qu'il dise, je suppose: variable-ouest; alors on girouettera vers l'est, mais non rapidement, comme on a coutume de le faire, car on est sujet à varier; et souvent, dès que l'on est tourné vers un point, Eole crie à tue-tête pour vous envoyer vers un autre. Mais, quand le dieu capricieux se plaît à nommer un point auquel on est directement opposé, au lieu de s'empresser à lui obéir, tout le monde reste immobile.

On voit combien cette opposition d'ordres et de mouvements, cette variété, cette multiplicité de tours, doivent offrir l'occasion de donner des gages et de rire aux éclats : je ne parle pas des piquantes observations (et non observations piquantes) que peut fournir le rapprochement de l'état de girouette à l'humeur des individus.

### 9. Le Colin-Maillard.

Faut-il décrire un jeu si connu, dire qu'une personne de la réunion, en qualité de colin-maillard, a les lveux bandés d'un mouchoir, et doit, ainsi aveuglée, poursuivre, saisir et deviner les autres personnages qui courent cà et là autour d'elle? Faut-il dire que, lorsque le pauvre colin-maillard ne devine pas, on frappe trois fois des mains pour l'avertir qu'il se trompe? Faut-il ajouter que, s'il avance vers quelque objet qui puisse le blesser. ou qu'il se fourvoie hors de l'enceinte convenue, on lui crie: casse-cou? Enfin, faut-il terminer en disant que, lorsque par adresse, ou plutôt par hasard, il nomme quelqu'un après l'avoir attrapé, cette personne est obligée de devenir colin-maillard à son tour? Tout le monde sait cela; d'accord : mais tout le monde s'amuse à cela; et, dans un Manuel complet de tous les Jeux de société, il ne faut en omettre aucun, surtout un de ceux qui, dans leur simplicité, excitent le plus d'enjouement. Puis, en outre, pour faire connaître les nombreuses variétés de ce jeu, il a bien fallu s'arrêter quelques instants à la souche.

## Le Colin-Maillard en repos.

C'est le premier changement qu'a subi l'antique colinmaillard; et, selon moi, il y a plutôt perdu que gagné, car plus les jeux d'action ont de mouvement, plus ils sont gais. Toutefois, lorsque la réunion est nombreuse et que l'on joue dans un jardin, sur un carré de gazon, avant de couvrir les yeux de celui que le sort a désigné, chacun est tenu de prendre un poste qu'il ne doit pas quitter: on voit que, si l'on était peu nombreux, le patient se ressouviendrait trop facilement des positions. On lui bande ensuite les yeux, et une personne de la troupe, le prenant par la main, lui fait faire quelques pas et cinq à six pirouettes pour le désorienter : on laisse le colinmaillard libre après cela de tâtonner pour chercher quelqu'un. Les joueurs ont la faculté de se rapetisser, de s'asseoir par terre, de prendre de l'écart, d'imaginer diverses postures qui changent leur taille, comme, par exemple, d'arrondir le dos comme s'ils étaient bossus; mais il faut toujours qu'un pied ou une main touche à la place qu'on a choisie. Il arrive fort souvent que les joueurs se revêtent des châles et des chapeaux des joueuses pour donner le change au patient. Quelquefois, suivant des conventions particulières, on peut changer de place une ou plusieurs fois. Il semble que, dans ce dernier cas, le pauvre colin-maillard est sans ressource. et c'est peut-être le cas qui lui en offre le plus, car, en se cédant mutuellement leurs places, les joueurs chuchotent: rient entre eux, et mettent ainsi l'aveugle à même d'attraper son successeur.

# Colin-Maillard à la baguette.

Cette espèce de colin-maillard devrait être comprise dans lesjeux-rondes, puisqu'on ysaute et chante en rond; mais j'ai pensé qu'il était préférable de mettre, autant que possible, les dérivés d'un jeu auprès du jeu principal, pour éviter à la fois les renvois et les répétitions.

Voulez-vous jouer au colin-maillard à la baguette? Oue toutes les personnes de la réunion se forment en cercle en se tenant la main; que le colin-maillard, aveuglé par le bandeau accoutumé, soit placé au centre, en tenant une baguette ou une canne. Que les joueurs sautent et tournent autour de lui en chantant le refrain d'une ronde quelconque, mais courte; après le refrain. qui ne doit point commander de baisers, parce que cela dérangerait le cercle et ferait perdre le colin-maillard de vue, le patient étend sa baguette et la dirige au hasard : la personne qui en est touchée est obligée de la prendre par le bout qu'il lui présente. Le colin-maillard sentant son arme prise, pousse trois cris que la personne qui tient la baguette doit répéter sur le même ton, sans toutefois se refuser le plaisir de contrefaire sa voix. Si, malgré cette précaution, le joyeux aveugle la reconnaît et la nomme, cette personne est obligée de prendre sa place; s'il se trompe, elle lache la baguette, et colin-maillard tente encore deux fois de la même manière : s'il ne réussit point, le jeu continue par une ronde nouvelle.

Le Colin-Maillard à gages est celui où l'on convient de faire payer un gage à chaque personne prise et devinée par le colin-maillard.

# 10. Le Pont-Levis ou Trois fois passera.

Deux personnes que le sort désigne, ou que la hauteur de leur taille fait choisir, doivent former le pont-levis. A cet effet, elles se placent en face l'une de l'autre, en se tenant les mains. Il est indifférent que ce soient deux messieurs, ou un monsieur et une dame, mais jamais on ne fait un pont-levis de deux dames ensemble : le pont-levis se place au milieu de l'endroit où l'on joue, soit une cour ou un jardin, et tout le reste de la réunion se tient à la file, comme les brebis dans le jeu du Loup et de la Bergère, mais sans se serrer étroitement. Cette troupe s'avance vers le pont qui en ce moment est levé,

c'est-à-dire que les deux joueurs qui le figurent, relèvent les bras très-haut: toutes les personnes de la troupe baissent la tête à plusieurs reprises pour demander le passage, et le pont-levis répond:

> Trois fois passera, La dernière, la dernière; Trois fois passera, La dernière y restera.

Comme il ne s'agit que de la première fois, la troupe passe sous le pont qui répète toujours son refrain : à mesure que les personnes qui forment la tête de la troupe passent, elles reviennent en tournant à droite vers le pont, de telle sorte qu'elles passent de nouveau, tandis que les derniers membres de la file s'écoulent; ce qui produit un très-joli effet. On agit de même jusqu'à la troisième fois, mais alors le pont-levis tombe sur les joueurs, c'est-à-dire que le couple dont il est formé, baissant rapidement les bras, enferme une des personnes de la troupe, et la condamne à donner un gage. Souvent les joueurs, placés à la tête de la troupe et s'attendant à ce malheur, passent tellement vite que le pont ne peut les saisir; aussi un pont bien avisé arrête au hasard, et ne revient à arrêter la tête de la bande que lorsqu'il la voit passer en toute sécurité. A mesure qu'une personne a été condamnée, elle se retire du jeu. Ceux qui ne se laissent pas prendre remplacent le pont, à moins que l'on en charge le hasard. Lorsqu'un des joueurs est condamné, on recommence à passer trois fois, jusqu'à ce que tout le monde ait été attrapé, sans toutefois comprendre ceux qui ont eu l'adresse d'échapper.

# 11. L'Aiquille enfilée.

C'est l'exercice de la ronde Ramène tes moutons, Bergère, que l'on fait sans chanter, et sans se remettre en rond après avoir passé sous l'arcade, qui se nomme l'aiguille. Au lieu de prendre cette position, les deux per-

sonnes qui forment la tête de la file qui vient de passer, présentent l'aiguille, où celles qui la présentaient précédemment, et qui sont maintenant les chefs de la file, ou plutôt le fil, s'empressent de passer. Ce mouvement continuel est extrêmement agréable pour les joueurs et les spectateurs.

## 12. Le Château du Corbeau.

L'ingénieux Scribe a mis sur la scène le jeu du château de la poularde, donc celui du château du corbeau peut bien modestement se glisser à la campagne; quoiqu'il ne soit qu'un jeu d'enfant, si le spirituel patron du premier l'eût pris sous sa protection, il passerait bientôt fier et triomphant: il serait à la mode; on le jouerait par devoir. Grâce à mon petit patronage, on le jouera seulement par plaisir.

Le noir propriétaire du château est désigné par le sort: toutes les autres personnes de la société deviennent ses ennemis, et prennent une position hostile envers lui. Si l'on joue dans une cour, on trace une enceinte contre la muraille, en couchant des cannes, ou en étendant une ficelle en droite ligne à une certaine distance du mur; si c'est dans un jardin, on convient que telle partie d'allée, tel morceau de carré de gazon que l'on désigne et partage comme je viens de l'indiquer, sera le château du corbeau. Le châtelain entre dans cette enceinte, et tous les autres joueurs restent en dehors. Cependant, de moment en moment, quelques-uns d'eux v entrent à droite, tandis que les autres y pénètrent à gauche, en disant : « Je suis dans ton château, corbeau, et i'u serai toujours. » Le corbeau poursuit ces hardis visiteurs, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, et dès qu'il est parvenu à en prendre un, il lui cède son castel et sa dignité. Ce nouveau corbeau agit absolument comme son prédécesseur. La peine que prend le pauvre châtelain pour attraper ses ennemis, qui souvent ne font que deux pas dans son enceinte, et qu'il ne peut poursuivre audelà, amuse beaucoup la réunion.

# 13. Le petit Pain.

Une personne de la réunion est désignée pour être l'acheteur du petit pain : elle se tient à l'écart, tandis que toutes les autres se placent à la file, comme les moutons dans le Loup et la Bergère, en se tenant les uns derrière les autres par l'habit. La dame qui se trouve en tête est la boulangère, et tous ceux qui la suivent sont le four à l'exception de la dernière personne de la troupe, qui se nomme le petit pain. La boulangère ne garde pas longtemps cette dénomination, comme on va le voir. Quand la file est formée, l'acheteur s'avance vers la boulangère, et demande un petit pain; elle lui répond : Il est derrière le four ; l'acheteur s'y dirige à droite, et tout de suite le petit pain se détache de la queue et court à gauche en disant : qui court, qui court, et tâche de se placer devant la boulangère, dont il prend le nom de l'emploi. Si l'acheteur qui court après lui peut l'atteindre et l'empêcher de se placer, le joueur touché devient acheteur à son tour, après avoir donné un gage, et celui-ci, se mettant devant la boulangère, prend sa dignité. Le jeu continue, s'anime, et la réponse du petit pain suivant celle de la boulangère, on entend sans interruption : Mon petit pain? - Il est derrière le four. - Qui court, qui court. Les mouvements sont très-rapides, les changements successifs font participer tout le monde au jeu; comme on ne court pas longtemps, on court très-vite; les gages se multiplient, et ce jeu, peu connu, est l'un des plus amusants. Si l'on veut qu'il soit très-vif, il faut supprimer les gages.

# 14. L'Anguille en rond.

On se place en cercle, comme pour une ronde, après avoir tiré au sort la personne qui doit mener l'anguille. Cette anguille est un mouchoir roulé bien serré, que l'on noue par les deux bouts. Les personnes du cercle sont obligées de ne point tourner la tête, tandis que celle qui

mène l'anguille tourne autour d'elles, son anguille à la main, pendant trois tours : à la fin du troisième, elle dépose l'anguille à terre, derrière le joueur de son choix, et s'enfuit en courant. A ce signal, les joueurs ont la liberté de regarder derrière eux. ils en usent rapidement. ceux qui n'ont pas l'anguille s'enfuient à toutes jambes; celui qui la voit la ramasse et poursuit ses compagnons à coups de cette arme singulière. En même temps, il doit en arrêter un pour lui servir de successeur : s'il ne le peut, il garde l'anguille et la promène; les joueurs se forment de nouveau en cercle, et le jeu continue Dans plusieurs réunions, on veut que le teneur d'anguille dise. en la trainant autour du rond : L'anguille file, file, file : ce petit accessoire n'est point à dédaigner; mais, quoi qu'on fasse, ce jeu est loin d'avoir l'agrément du petit pain.

## 15. Cligne-musette ou Cache-cache.

C'est un jeu d'enfant, dira-t-on en lisant ce titre. Certainement: mais je suis sûr que si vous l'avez joué quelquefois depuis que le temps des jeux enfantins est passé, votre dédain est simulé, car vous vous y êtes bien diverti, et vous avez envie de recommencer. Si vous n'avez pas joué à cache-cache depuis votre enfance, essayez-en, et vous me direz si les grandes personnes ont tort de se prêter à cet enfantillage.

Le local est très-important pour ce jeu: dans un jardin, il est charmant; tandis que dans une cour, une chambre, il est difficile à exécuter, et assez insignifiant. Plaçons-nous donc dans un jardin ou dans un parc, où nous aurons (s'il est très-vaste) choisi une enceinte bien garnie d'arbres, d'arbustes, de bosquets, de statues, enfin de toutes choses propres à cacher les joueurs. Un gros arbre, planté à quelque distance et sur un terrain dégagé, pour que l'on puisse commodément courir, sera le but, c'est-à-dire l'endroit où les joueurs seront à l'abri

des poursuites de celui qui l'est. Convenons d'un règlement préliminaire : c'est que chacun se cachera seul.

L'emplacement, le but, celui qui l'est, que l'on nomme aussi cligne-musette, étant choisi, ce dernier tourne le visage contre le but, en fermant les yeux, et chacun court se cacher. Au bout de quelques instants, les joueurs crient: fait! fait! alors cligne-musette redevient clairvoyant, et se met à fureter pour trouver le gite des joueurs. Tandis qu'il est bien occupé, quelques-uns de ces joueurs quittent leur retraite, et courent comme un trait vers le but. Cligne-musette s'élance sur leurs traces; mais avant qu'il ait pu les atteindre, ils se sont mis à l'abri de ses poursuites en touchant le but, qu'ils nomment à haute voix : but ! et profitant du temps où cligne-musette poursuit en vain leurs camarades, les autres joueurs, sortant d'un autre côté, se dirigent aussi en courant vers le lieu d'asile, et mon pauvre clignemusette les voit tous lui échapper. Mais il n'est pas toujours si malheureux : souvent il dépiste un joueur qui s'empresse de fuir : mais il a prévu le cas, et dès que celui-ci a fait quelques pas, il l'arrête au passage. Si tous les joueurs sortent à la fois, au lieu de courir de côté et d'autre, cligne-musette, en homme prudent, se dirige vers le but, où chacun doit se rendre; et là, il prend les joueurs comme au trébuchet. S'il n'en attrape point, tout le monde se cache de nouveau, et il est obligé de l'être encore : s'il n'atteint qu'une personne, elle l'est à sa place : s'il en prend plusieurs, c'est à la dernière prise à l'être. Le jeu continue de la même façon, jusqu'à ce que la volonté des joueurs le termine.

# 16. Les quatre Coins.

On ne peut jouer que cinq personnes à ce jeu; aussi quand la réunion sera nombreuse, il faudra multiplier les parties de *quatre coins*, et les rapprocher sans pourtant les confondre; il en résultera une variété de mouvements gracieux et animés, qui offrira le plus joli tableau aux mamans assises près de là. Quoiqu'on puisse jouer à ce jeu dans une chambre, sa turbulence s'accommode mieux d'un jardin; puis les arbres, qui présentent de nombreux points d'appui, permettent à un plus grand nombre de joueurs d'y prendre part, et augmentent singulièrement l'agrément du coup-d'œil.

On fait donc choix d'un carré qui ait quatre coins distincts, ou à leur défaut, on les simule avec une canne fichée en terre, un tas d'habits ou de chapeaux, une chaise de jardin, etc. Chaque personne se loge à l'un des coins. et la cinquième, placée au milieu, attend, pour trouver un gîte, que ses compagnons changent de place. Cela ne tarde pas : l'un d'eux, par un signe de la main, ou plutôt par un clin-d'œil, avertit la personne qui se trouve au coin opposé; tous deux quittent leur place pour prendre respectivement celle qu'ils n'avaient pas; et, dans ce conflit, celui qui l'est attrape souvent un gîte, souvent il est devancé et court aux autres joueurs qui se croisent en même temps et de la même manière; s'il se loge, la personne de qui il prend le coin est réduite à se mettre au milieu et à jouer le rôle du cinquième personnage, que l'on désigne vulgairement sous une dénomination de mauvais ton. Pour que le jeu soit agréable et vif, il faut que les joueurs changent souvent de place, et qu'ils se croisent en biais, c'est-à-dire en suivant une ligne diagonale qui partage l'enceinte. Aller toujours en face l'un de l'autre dans la partie la plus courte, c'est rendre le jeu monotone, et ne pas laisser assez de chance à celui qui l'est. Quand un joueur, après avoir fait signe à son partenaire, quitte sa place avant que l'autre ait bougé. et que le cinquième en profite, la justice veut que le partenaire qui a trop tardé le soit au lieu du déplacé.

# § 2. Jeux d'appartements.

Les jeux d'action en usage dans les appartements, diffèrent des jeux d'action qu'on joue dans les jardins, en ce qu'on est presque toujours assis, tandis que l'on est constamment debout aux autres. Cette différence est même la seule qui se trouve dans plusieurs jeux, parfaitement semblables du reste, comme le Colin-Maillard assis, les Barres assis, le Furet assis, etc.

## 1. Le Colin-Maillard assis.

Pour le Colin-Maillard assis, ainsi que pour tous les jeux où l'on s'asseoit, on place une dame entre deux messieurs, et un monsieur entre deux dames. Si la personne que le sort a désignée pour être le Colin-Maillard est une femme, ce sera une femme qui lui bandera les yeux avec un mouchoir blanc, mais c'est presque toujours un monsieur qui s'offre volontairement pour être l'aveugle devin.

Lorsqu'on s'est assuré que le Colin-Maillard a les yeux bien bouchés, on le place au milieu du cercle et on change rapidement de place pour mettre sa mémoire en défaut. Lorsqu'il n'entend plus faire de mouvement, il s'avance, et va s'asseoir sur les genoux de la première personne qu'il rencontre. On comprend que la politesse exige qu'il ne s'appuie pas fortement, qu'il ne s'étende pas sur son siège; et une règle importante du jeu, c'est de ne pas toucher, même du bout du doigt, les vêtements ni aucune partie du corps de son fauteuil animé : il faut que le pauvre aveugle se contente de froisser, en les pressant doucement, les étoffes des vêtements pour reconnaître le terrain. La hauteur des genoux qui le supportent, leur force ou leur faiblesse, la différence du maintien, lui font assez bien juger s'il est sur un monsieur ou une dame, et dans le premier cas, il a la permission de se gêner

moins. Il peut s'étendre un peu, se servir des coudes, de la tête, en toute occasion, il peut se lever à demi, se rasseoir, se tourner, pousser des soupirs, des exclamations, toutes choses qui provoquent des éclats de rire étouffés qui sont le plus sûr indice. Quand le Colin-Maillard a fait ses petites observations, il dit: Je suis bien assis. -Sur qui? demande la personne la plus éloignée du point où il se trouve. - Sur madame ou monsieur telle ou tel. Le colin-maillard devine-t-il juste, on lui enlève son bandeau, et la personne devinée prend sa place. Comme il arrive quelquefois que le colin-maillard ignore le nom de quelques personnes de la réunion, il désigne de son mieux le joueur qu'il croit reconnaître; mais il le doit faire de manière à prouver qu'effectivement il l'a reconnu. Si le colin-maillard se trompe, l'assemblée frappe des mains pour l'avertir de son erreur, et il passe sur les genoux d'une autre personne, soit à droite, soit à gauche; soit près, soit loin du siège qu'il vient de quitter, car il est absolument libre sous ce rapport.

Quand le colin-maillard reste longtemps sans deviner, on change de place, de crainte qu'il ne se ressouvienne que telle personne sur laquelle il s'est assis d'abord, et qui s'est fait connaître en parlant pour lui dire qu'il se trompait, était à telle partie du cercle, à telle distance de la cheminée, et entourée de telles et telles personnes. Afin de le dérouter encore plus, on se permet de petites malices; les uns étendent sur leurs genoux les robes de leurs voisines, prennent un chapeau de dame, parce que le colin-maillard ne manque pas de jeter un peu la tête en arrière, et de les reconnaître aux cheveux. Les dames, qui craignent que le bruit de leurs robes de soie ou de leurs garnitures les trahisse, jettent leurs châles devant elles, comme un tablier, pour éviter le bruissement et déguiser leurs vêtements.

Malgré toutes ces précautions, l'aveugle devine assez fréquemment; s'il tardait trop, il faudrait adroitement le laisser deviner, car le jeu deviendrait fatigant pour le colin-maillard, et fastidieux pour la réunion. Au reste, ce genre de colin-maillard est d'assez mauvais ton.

## Le Colin-Maillard guide.

C'est encore le colin-maillard assis, mais avec de légères variantes. Les joueurs s'asseient sur des siéges assez éloignés les uns des autres, tandis qu'au colin-maillard précédent, ils doivent être fort rapprochés. Une personne de la réunion doit guider le colin-maillard par un ruban qu'on lui donne à tenir. Le colin-maillard et son guide doivent toujours être de sexe différent: si le pauvre colinmaillard se trompe, son guide l'en avertit en tirant le ruban et en le lui disant, s'il le juge à propos.

#### Le Colin-Maillard à la silhouette.

Ce colin-maillard est loin d'être aveugle, car il exerce on ne peut davantage ses yeux. Voici comment procède ce dernier membre de la nombreuse famille des colinmaillard: on tend un rideau blanc sur un des murs de l'appartement, à peu près comme si l'on voulait montrer la lanterne magique. Le colin-maillard est placé sur un tabouret ou coussin, et tourné vers le rideau; il lui est défendu, sous peine de donner un gage, de tourner la tête. A quelques pas derrière lui, une lumière est disposée de telle sorte que les ombres des personnes qui passent successivement entre elle et le colin-maillard puissent se dessiner nettement sur le rideau. Tous les joueurs. placés à la file derrière la lumière, passent un à un, et le colin-maillard doit deviner, d'après le portrait à la silhouette que lui présente le rideau, quelle est la personne qui passe, et la nommer à haute voix.

Il semble que cela soit facile; mais on y met bon ordre. Un joueur s'affuble d'un costume baroque qu'il compose avec les manteaux, les chapeaux, les châles dont on s'est débarrassé en entrant dans le salon; l'autre contourne sa taille de manière à paraître bossu; celui-là boite d'une manière pitoyable; cet autre allonge et défigure ses traits par une grimace constante; une très-jeune dame, vive et légère, marche pesamment, se courbe, et semble avoir soixante-dix ans; un étourdi s'avance en docteur. Je crois inutile de décrire toutes les postures et figures bizarres que les joueurs adoptent à l'envi pour induire le colin-maillard en erreur. Les méprises dans lesquelles il tombe provoquent des éclats de rire bruyants. Quand le patient a deviné, la personne qu'il a nommée prend sa place et son emploi.

## 2. Les Barres assis.

Ce jeu est ainsi nommé, parce qu'à l'exemple des barres il présente l'image de la guerre; mais il est moins intéressant, quoique pourtant on puisse s'y amuser beaucoup.

La réunion se partage, et l'on dispose de chaque côté de l'appartement plusieurs rangées de chaises; les rangées composent les deux camps placés en face l'un de l'autre, et sont séparées par un intervalle de 1 à 2 mètres. Les dames s'asseient sur les chaises du camp de droite, et les messieurs sur les chaises du camp de gauche. Chaque armée choisit un champion, qui s'avance un peu au-devant des lignes de chaque parti. Les champions sont toujours debout. Le jeu est plus animé, et partant plus agréable, quand les champions sont au nombre de trois ou quatre de chaque côté; mais cela dépend du grand ou petit nombre des combattants ou des joueurs.

Le champion des dames engage le combat, c'est-à-dire qu'il souffle sur les messieurs un flocon de coton en ouate. Le champion de ceux-ci fait tous ses efforts pour repousser, avec son souffle, le flocon sur les dames. Quand, après bien des soins de part et d'autre, le flocon tombe dans un camp, le champion de ce dernier est fait prisonnier, et on le fait asseoir entre les deux armées à quelque distance; son lieu d'exil se nomme quartier-général. Un

autre champion le remplace, et l'on recommence à lutter à qui enverra le coton fatal. Le parti qui triomphe, c'està-dire qui a fait le plus de prisonniers, a le droit de délivrer ceux que lui a enlevés l'ennemi. Si le parti vainqueur est celui des dames, elles prennent chacune une chaise qu'elles renversent et qu'elles élèvent de manière à former une espèce de voûte: c'est un joug de nouvelle sorte, sous lequel elles font passer les messieurs. S'ils tentent de relever la tête pour dérober un baiser à leurs vainqueurs, la chaise, subitement rabaissée, les contraint à y renoncer. Mais les vaincus auront leur revanche: on combat de nouveau; et, si les dames sont défaites à leur tour, les messieurs élèvent aussi leur chaise en la renversant, mais moins haut et d'une main seulement : ils laisseront entre chaque chaise un intervalle suffisant pour faire passer une personne; c'est là où les vaincues doivent passer. Elles s'avancent; mais chaque monsieur retient une dame de son bras demeuré libre, les chaises se rapprochent, et force est bien de donner un baiser pour sa rançon. Je préfère ce dénoûment à la méthode de faire passer les dames sous les bras des messieurs, comme pour le berceau d'amour, cette barrière de chaises étant plus assortie au jeu.

# 3. Le Roi dépouillé.

Ce jeu est fort ancien, mais ce n'est point une raison pour le rejeter; au contraire, puisqu'il n'y a de nouveau que ce qui est oublié. En rajeunissant un peu le roi dépouillé, en lui donnant surtout un nouveau titre, je lui aurais sans doute rendu le service de le faire prendre pour une nouveauté; mais je préfère le présenter dans sa vieillesse: s'il peut divertir à présent, qu'importe qu'il ait diverti autrefois. Occupons-nous donc sans détour de cet ancien et royal personnage.

La réunion, formée en cercle, laisse un certain intervalle au milieu du rond. Dans cet intervalle, et à quelque distance du cercle, on figure un trône en plaçant un fauteuil sur un meuble ou sur toute autre chose propre à l'élever. On choisit un roi que l'on fait asseoir sur ce trône; on choisit également un esclave qui se place aux pieds du souverain: cet esclave est le monarque que l'on doit dépouiller, et, par conséquent, l'autre prince est un usurpateur; mais, comme il est placé sur le trône et qu'il a le droit de commander, on le salue du titre de roi.

Ce roi donc appelle quelqu'un de la réunion, et lui dit: Approchez-vous de mon esclave. La personne appelée doit bien se garder d'approcher tout de suite, il lui en coûterait un gage; elle doit répondre auparavant: Oserai-je? Formule indispensable qui doit précéder tout acte d'obéisance aux ordres du souverain, qui réplique: Osez. La personne s'approche alors, et dit: J'ai fait, sire; que ferai-je? Ce qui doit encore être répété toutes les fois que l'on yient d'accomplir les ordres du roi.

Célui-ci commande de dépouiller son esclave; par exemple, il dira: Otez-lui sa cravate, prenez sa montre, son anneau, son mouchoir, etc., etc. A chaque commandement, la personne que le roi a appelée doit s'arrêter pour dire: Oscrai-je? ainsi que je l'ai conseillé plus haut; et si elle l'oublie, ce qui arrive assez souvent, elle donne un gage.

Il est encore assez ordinaire qu'après un premier ordre, le roi dise: Retournez à votre place. Comme ce congé ne suppose pas qu'on doive demander une permission, c'est là une source de gages, car la personne retourne à sa chaise sans dire oserai-je? elle remplace alors l'esclave. Si, par extraordinaire, on ne se trompe pas, le roi appelle successivement plusieurs de ses sujets.

### 4. Le Furet assis.

C'est absolument le même jeu que le furet debout (page 49), seulement les joueurs se forment en cercle en s'asseyant, et les chaises sont très-rapprochées.

### 5. La Main chaude.

La dénomination de ce jeu lui vient, sans doute, de ce que la main du patient sur laquelle frappent les joueurs, se réchauffe par les coups qu'elle reçoit; ces coups sont cependant légers. Il est vrai que ce n'est que parmi les personnes de bon ton, car les enfants et les gens mal élevés ne trouvent rien de si plaisant que d'écraser la main du patient; mais je ne m'adresse pas à ces personnes de mauvais ton.

Ordinairement, pour commencer le jeu, un jeune homme se dévoue et accepte le rôle de pénitent; il n'est pas si malheureux, car il a le privilége de se choisir une confesseuse. Celle-ci s'assied, et le pénitent s'agenouille devant elle, courbe la tête sur ses genoux, de manière à ne rien voir, et place une main sur son dos; il présente cette main aux joueurs rangés en demi-cercle autour de lui. Un de ces derniers frappe légèrement de sa main celle du pénitent, qui se retourne vivement pour chercher à deviner, par la contenance, quel est celui qui l'a frappé; mais il vaudrait peut-être mieux qu'il ne se dérangeat pas et s'en rapportat uniquement au tact. La douceur de la peau, la sécheresse ou le potelé de la main, la manière particulière que chaque personne ade frapper, suffisent pour faire deviner au pénitent. S'il se trompe, il garde sa gênante attitude; mais, lorsqu'il a deviné, la personne qu'il nomme est obligée de prendre sa place, et fait à son tour choix d'un confesseur. Celui-ci ne doit frapper qu'avec précaution, car son pénitent pourrait sentir son mouvement, et le nommer à coup sûr; les joueurs feront bien de varier leur manière de frapper. Ainsi, pour n'être point deviné, on donne d'abord un petit coup, ensuite une légère chiquenaude; puis, on appuie seulement le revers de la main sur celle du pénitent; on le touche encore à peine avec deux doigts étendus, ou l'on pose seulement dans sa main le bout des doigts rassemblés en faisceau.

### 6. La Main chaude double.

Cette modification de la main chaude ordinaire en augmente l'agrément; elle se joue à deux. Deux pénitents s'agenouillent l'un auprès de l'autre aux pieds de leurs confesseurs, et devinent mutuellement l'un pour l'autre. Quand le pénitent placé à droite est frappé, il s'adresse au pénitent de gauche, et lui dit: Qui m'a frappé? celui-ci nomme la personne qui lui vient en tête, ou se retourne vivements'il préfère s'en rapporter à l'attitude des joueurs plutôt qu'au hasard. A peine s'est-il remis en place, ou a-t-il nommé quelqu'un, qu'on le frappe à son tour, et son compagnon est chargé de deviner pour lui. Lorsque l'un des deux devine, celui pour lequel il a deviné est remplacé par la personne nommée.

# 7. Ma tante Ion, ou les Magots de la Chine.

Voilà un jeu bien simple, mais il est au nombre des jeux reçus, et il doit trouver place dans ce Manuel; le lecteur en sera quitte pour tourner la page s'il le juge ennuyeux; mais, s'il veut voir le spectacle le plus grotesque, les caricatures les plus plaisantes, il n'a qu'à l'essayer quelques instants.

Toutes les personnes de la réunion forment un cercle; l'une d'elles, s'adressant à son voisin de droite, lui dit: Connaissez-vous ma tante Ion? — Non, répond le voisin. — Hé bien, ma tante Ion fait ça. Alors, sans discontinuer, elle lève et baisse la main droite, de sa ceinture à son menton. Le voisin dit la même chose au joueur placé à côté de lui, et répète le même mouvement; ainsi de suite pour toutes les personnes du cercle, qui simultanément agitent la main droite, et répètent sans relâche: Ma tante Ion fait ça. Au second tour, même manœuvre pour la main gauche; au troisième tour, on agit de la même manière pour le pied droit, que l'on élève et baisse alternativement. Viennent ensuite le quatrième tour et l'agitation

du pied gauche. Enfin, on termine par faire branler la tête à ma tante Ion, comme à un magot de la Chine, sans discontinuer aucun des mouvements précédents.

L'hilarité que ces pantomimes provoquent parmi les joueurs qui les exécutent, ainsi que parmi les personnes qui les regardent, fait passer sur ce divertissement assez grotesque.

## 8. Le Silence.

Le chef (qui seul a le droit de parler pour réprimer les délits) donne en silence un petit coup sur le genou de la personne placée près de lui, du côté où il se trouve. Cette personne imite ce geste, que font successivement tous les membres de la réunion. Ce premier coup revient au chef, qui frappe de la même manière les deux genoux de sa voisine. De genoux en genoux, ce double coup fait vite le tour. Le chef le répète, et y ajoute un léger soufflet sur la joue : chacun l'imite. Il recoit à son tour le soufflet, et en donne deux ensuite, sans oublier les deux petites tapes sur les genoux. Le double soufflet ayant circulé, le chef répète tous ces coups avec beaucoup de légèreté, d'ordre et de vitesse; puis avec la main la plus proche de son voisin, il lui prend le bout de l'oreille en évitant de la serrer. Îmité par tous les joueurs, ce mouvement produit une chaine si grotesque, qu'il faut de rudes efforts pour retenir des exclamations répétées. Quelques joueurs, cependant, réussissent à se taire: mais quand, après avoir rapidement donné les quatre coups et pris l'oreille, le chef se penche un peu sur son voisin, pour, de l'autre main, lui saisir le bout du nez, chacun bondit, se récrie.... Toutefois, au milieu des éclats de rire, on répète ce mouvement jusqu'à la moitié du cercle. Hélas! il ne peut, à l'ordinaire, aller plus avant. Dans l'autre moitié, spectatrice de cette double chaîne si étrange, si burlesque, on se tient si bien par les côtés, on se renverse si bien sur sa chaise, étouffé que l'on est par un rire invincible, qu'il est impossible de continuer.

Quelques remarques maintenant. Pour l'agrément du coup-d'œil, il est bon de faire alterner les messieurs et les dames. Le chef n'interrompt jamais le jeu pour faire payer les délinquants; mais, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il les taxe quand le jeu est fini et le rire apaisé.

# 9. Madame Angot ou Mère Bobinette.

Madame Angot est proche parente de ma tante Ion. La réunion se forme en cercle; celui qui dirige le jeu annonce qu'il va faire le récit lamentable des différents accidents que la pauvre dame a essuyés; il brode de son mieux une histoire tragi-comique, et à chaque aventure il suppose qu'il est survenu une infirmité à son héroïne. et que ses maux lui ont mis successivement quelque partie du corps dans un mouvement perpétuel. D'abord, c'est un branlement de tête, puis un clignement d'yeux, puis un tournement de bouche, puis l'agitation du bras droit, puis du bras gauche, puis d'un et de deux pieds; à chaque infirmité qu'annonce le directeur du jeu, il imite le mouvement qu'elle a produit chez la pauvre femme, et chaque personne est obligée de l'imiter, sous peine de donner un gage. Ces têtes, ces bras, ces jambes qui s'agitent par gradation; ces bouches de travers, ces yeux clignotants, tout cela produit l'effet le plus comique. Ce comique est grotesque et peu distingué, il est vrai, mais il est bon de goûter la gaîté de tous les degrés. Enfin la pauvre Mme Angot ne saurait résister à tant de maux, son historien la fait mourir, et invite la réunion à lui faire des obsèques dignes de sa célébrité. Les mouvements cessent, on fait un demi-tour à droite; le directeur du jeu donne le signal du départ, et chacun tenant son siége à deux mains, le traîne autour de la chambre en suivant son voisin, jusqu'à ce que tout le monde se retrouve à sa place. On concoit que si ces funérailles n'ont pas beaucoup de pompe, elles sont au moins trèsbruyantes. On nomme quelquefois ce jeu mère bobinette.

Ces jeux bouffons ne doivent être joués qu'après les autres et à la fin de la soirée.

### 10. La Toilette de Madame.

Ce jeu, beaucoup plus ancien que le précédent, est plus agréable; on le joue fréquemment, et on le jouerait bien plus encore, si dans quelques réunions il ne se trouvait des hommes mal élevés qui se permettent des plaisanteries déplacées sur certains objets de toilette. Quand les dames n'ont pas à craindre cette preuve de mauvais ton, elles jouent volontiers à ce jeu, qui est fort amusant, surtout lorsque madame est vive, et qu'elle sait animer toutes les parties de sa toilette.

Toute la réunion se range en cercle, en s'assevant, et madame, que l'on fait ordinairement représenter par un jeune homme, pour rendre le jeu plus plaisant, se place à peu près au centre, sur un fauteuil. Tous les joueurs sont assis, hormis un seul, qui se tient debout devant madame j'ordonne (c'est le surnom de madame). Madame donne à chacun le nom d'un objet de toilette; ainsi l'un est la pommade, l'autre le rouge; celui-là est le peigne, celui-ci le busc, la brosse à dent; les noms des bijoux, des vêtements se distribuent aussi, et l'un des joueurs est Lisette, ou la soubrette. Cette Lisette est ordinairement la personne restée debout. Aussitôt que chacun a recu sa qualification, madame fait répéter les noms, afin que l'on soit bien sûr du rôle que l'on doit jouer; elle avertit que si on se laisse appeler trois fois, on donnera un gage, puis le jeu commence. C'est Lisette qui l'ouvre par ces mots consacrés : que demande madame? Madame alors demande un des objets de sa toilette, en parlant très-vite: supposé que ce soit son rouge, le rouge se lève promptement, et accourt en disant : Que demande madame? Dès qu'il a quitté sa place, Lisette la prend, et il

ne peut se rasseoir que lorsque madame a déplacé un autre objet en l'appelant; souvent madame regarde du côté opposé à la personne qu'elle va nommer, et l'appelle très-vite, tandis que celle-ci la croit occupée ailleurs; cette fausse sécurité lui coûte un gage. Il est essentiel que madame parle promptement et se permette de petites malices, car autrement le jeu languirait. Mais fort heureusement madame a un sûr moyen de le ranimer; après avoir appelé un certain nombre de joueurs, elle demande un tour de toilette; or, un tour de toilette exige que tous les joueurs se lèvent et changent de place; comme il y a une chaise de moins, l'un d'eux restera debout et donnera un gage. Si, pour se préserver de cette chance, quelqu'un ne quitte point sa place, madame, qui ne se dérange pas et qui a le loisir d'observer, dénonce sa ruse et le fait payer; le jeu continue ensuite comme auparavant.

La toilette de madame, telle que je la décris est un peu rajeunie.

# 11. La Mer est agitée.

C'est le même jeu que le précédent, sous des noms différents; au lieu de s'appeler madame, la personne assise au centre du cercle est Neptune, et tous les autres joueurs. au lieu d'être le peigne, les fleurs, les perles, etc., sont le requin, le hareng, la raie, le merlan, et autres poissons. La personne restée debout dit : Que demande Neptune? Et celui-ci appelle un poisson, qui se lève précipitamment, répète la question d'usage, et cède sa place au joueur auquel il succède; un autre poisson lui cède bientôt la sienne, et tout se passe comme pour la toilette de madame. En effet, lorsque Neptune, en élevant le bras et écartant les doigts en manière de trident, prononce : la mer est agitée, les poissons se lèvent tous, changent de place; le moins leste qui reste debout donne un gage; le plus timide, ou le plus paresseux qui ne s'est point dérangé, paie également.

### 12. Chambre à louer.

Si le mouvement continuel de ce jeu ne le plaçait à juste titre dans les jeux d'action, je l'aurais rangé dans les jeux-gages, parce qu'il en procure une ample moisson. C'est le jeu de ressource. Lorsque, au commencement de la soirée, on est indécis sur ce que l'on va faire, que chacun propose un jeu, et que par conséquent on n'en adopte aucun, on a recours à Chambre à louer pour se mettre en train, ramasser des gages, et faire cesser cette indécision qui est le sléau des jeux de société.

La description de Chambre à louer sera courte, car il suffira de dire que ce jeu se compose du Tour de Toilette et de la Mer agitée; en esset, dès que les joueurs sont assis en rond sur des chaises très-rapprochées, et que l'un d'eux est resté debout au milieu du cercle, tout le monde crie : Chambre à louer! Chambre à louer! On se lève alors, on se presse, on se précipite; la personne debout cherche une place, tous les joueurs en cherchent également, et celui qui reste donne un gage. A peine a-t-il payé, que le tumulte recommence.

Ce jeu, très-bruyant, très-animé, est excellent pour

commencer les soirées d'hiver.

### 13. Les Métiers devinés.

L'imitation des arts mécaniques a fourni trois sortes de jeux; je vais commencer par l'explication du moins amusant; bien qu'il le soit moins que les deux autres, il n'est certes pas à dédaigner.

Un joueur désigné pour être le devin, sort de l'appartement (il serait bon qu'il y eût deux ou trois devins pour animer le jeu); en son absence, les autres personnes de la réunion adoptent des métiers et les exercent deux à deux. Un couple sera cuisinier, deux autres joueurs seront boulangers; ceux-ci vignerons, d'autres menuisiers, etc., etc. On s'assied: averti par un des ouvriers, le devin rentre, s'assied gravement au milieu du cercle, et dit : Gens de métiers, travaillez. Alors les deux cuisiniers se levant se mettent en devoir de faire la pantomime de leur métier; l'un d'eux, arrondissant la main, la relève en la faisant sauter, comme s'il voulait retourner une omelette; l'autre, passant alternativement à droite et à gauche l'index sur son genou, semble larder. Le devin les examine bien, mais ne prononce que lorsqu'il est bien sûr de son fait, car une erreur lui vaudrait un gage. S'il n'ose pas s'aventurer, il appelle d'autres gens de métiers. Quelquefois les joueurs font tour-à-tour les gestes de leurs métiers sans attendre que le devin les appelle; quoi qu'il en soit, les boulangers pressent fortement leurs mains serrées sur leurs genoux, en les retirant avec un effort apparent pour imiter l'action de pétrir le pain. Les vignerons, armés d'un petit couteau, prennent une jambe avec la main, et appuient le conteau dessus, comme s'il voulaient tailler la vigne; ou bien, avec une pelle à feu, ils imitent l'action de bêcher. Les menuisiers, assis, étendent les bras sur la longueur de leurs genoux pour figurer le rabot, etc.

Le joueur qui laisse deviner son métier paie un gage et devient le successeur du devin, qui, à son tour, prend la place de l'ouvrier.

# 14. Les Métiers changés.

Gare les gages à ce jeu pour les personnes distraites, car il leur faut toute leur présence d'esprit pour suivre les mouvements du maître.

Tous les joueurs placés en cercle et assis adoptent un métier qu'ils annoncent à haute voix, et conviennent des gestes qui doivent le représenter. Les dames prennent des professions convenables à leur sexe: l'une est repasseuse, l'autre est couturière, etc., et, pour imiter ces métiers, la première étendant son mouchoir sur ses genoux.

serre le poing droit et le promène sur le mouchoir comme si elle repassait. La seconde, rapprochant le pouce et l'index droits, et tenant de la main gauche un morceau replié de sa robe, le pince avec les deux doigts, les élève et les abaisse alternativement, ce qui rend assez bien le mouvement de tirer l'aiguille en cousant. Les messieurs se choisissent aussi des métiers relatifs à leur force et à leur qualité d'homme; ils sont charrons, laboureurs, chapeliers, graveurs, etc. Je pense que les détails que i'ai déjà donnés sur les gestes à faire pour l'imitation des métiers, me dispensent d'en rapporter d'autres. Un des joueurs est chargé de conduire le jeu et prend le titre de mattre; il adopte aussi un métier dont il fait la pantomime, et se tient debout au centre de la réunion. Il commence ses gestes, et tous les autres ouvriers s'évertuent à représenter leurs métiers. On conçoit combien il est plaisant de voir tous les bras, toutes les jambes en mouvement: aussi les joueurs, quojque obligés d'être muets, se font-ils entendre de loin par leurs ris bruvants. Quelques instants après, la scène change pour devenir plus amusante : le maître abandonne son métier et prend celui d'un des joueurs, de celui qu'il voit le moins attentif au ieu. Alors tous les autres joueurs doivent s'arrêter, et souvent la personne dont le maître a pris le métier les imite; mais alors elle donne un gage, car il lui est enjoint d'adopter tout de suite le métier abandonné par le maître, et d'en imiter les mouvements. Lors même que ce joueur serait tout au jeu, il serait bien difficile qu'il saisit tout d'un coup les gestes de ce nouveau métier; aussi paie-t-il souvent. A peine s'est-il habitué à cette profession improvisée, que le maître reprend son premier métier, et par conséquent lui laisse le sien. Ce joueur doit reprendre sa première occupation avec la même promptitude, sans quoi, un gage. Les autres joueurs, tenus de recommencer leurs métiers, rient aux éclats en observant l'embarras du pauvre payant. Le maître ne perd pas son temps: il devient tour-à-tour repasseuse, charron, etc., court d'un métier à l'autre sans reprendre le sien. La repasseuse, le charron, tous les autres ouvriers ne savent plus où donner de la tête, et les gages redoublent ainsi que les ris.

La moindre erreur, un faux mouvement, le plus léger retard suffisent pour faire payer. On paie aussi lorsqu'on parle sans qu'il soit question de répondre au maître, qui ne dit ordinairement que ce mot : payez; mais il n'est pas défendu de rire, et chacun use de la permission.

### 15. Les Métiers contrariés.

Tous les joueurs sont encore des artisans qui ont un métier dont ils font les gestes; ils sont disposés comme pour le jeu précédent, et se choisissent également un maître, mais celui-ci n'a pas de métier; en outre, il est assis comme le reste de la réunion disposée en cercle dont il occupe le centre. Ce maître a un geste particulier, c'est d'appuyer le pouce droit sur la joue du même côté, et d'agiter la main, ce qui s'appelle rlututu; du reste, il fait choix d'un métier comme les autres, et tout le monde travaille, tandis que le maître chante ce couplet sur un air ancien:

Quand Margoton va sculette,
Elle ne m'écoute plus;
Et la petite follette
Se rit de ma chansonnette,
Tous mes soins sont superflus.
Riutuiu | riutuiu |

Tout en chantant, le maître fait d'abord son métier, et tous les joueurs font le leur; puis il imite le métier d'un des joueurs, qui doit promptement faire rlulutu, sous peine de donner un gage, c'est-à-dire imiter le mouvement particulier désigné par ce mot. Le maître passe tou d'un coup à un autre métier, et c'est à celui dont il adopte les gestes à faire rlututu à son tour, tandis que le précédent doit, sans délai, reprendre sa première allure. Le

maître va brusquement de l'un à l'autre, revient aux métiers qu'il vient de quitter, et quand tout le monde s'empresse tour-à-tour de reprendre ses gestes, de faire rlututu. le maître fait rlututu à son tour; chacun alors travaille; il recommence à prendre successivement plusieurs métiers, et force les joueurs qui les exercent à faire rlututu. Ces changements rapides et multipliés produisent une infinité de gages et divertissent beaucoup la réunion. Mais pour que le jeu aille bien, il est important que le maître agisse avec beaucoup de vivacité, qu'il alterne ses mouvements sans interruption, et ne reste pas un instant en repos, tout en observant ceux des joueurs qui ne se tiennent pas sur leurs gardes, afin de prendre de préférence leur profession.

# 16. Le Concert grotesque.

Ce jeu, qui a plusieurs rapports avec les métiers, est encore bien plus amusant et plus susceptible de procurer des gages. Tout ce qui fait l'agrément des jeux d'action, le bruit, le mouvement, les imitations comiques, les changements subits, composent ce jeu, et, de plus, il est défendu d'hésiter et de rire.

Les dispositions du concert grotesque se rapprochent de celles des deux derniers genres du jeu des métiers. Les joueurs assis et disposés en cercle adoptent chacun un instrument de musique; l'un joue du violon, en passant à moitié son bras droit sur le bras gauche étendu; l'autre donne du cor, en portant les doigts à sa bouche, et en décrivant des cercles devant lui : une des dames touche du piano, en imitant sur ses genoux l'action d'enfoncer les touches; une autre pince de la harpe, en prenant les barreaux de sa chaise comme les cordes de cet instrument; un autre joueur imite la vielle, un suivant la flûte. Enfin, si la réunion est nombreuse, les timbales, le tambour de basque, la clarinette, et même l'orgue de Barbarie, sont imités par les joueurs, ainsi que tous les

autres instruments. Cette multitude de mouvements différents et simultanés forme déjà un spectacle très-comique, mais ce n'est qu'une partie du jeu. Chaque musicien doit jouer son air, c'est-à-dire fredonner un air d'après le mode de son instrument, qu'il imite le plus qu'il peut; ainsi:

Le violon dit: vion, vion, vion.
Le cor: rou ou, rou ou.
La vielle: ielle, ielle, ielle.
Les timbales: timp, timp, timp.
La guitare: dzi, dzi, dzi.

Tous les autres instruments s'imitent dans le même genre: on conçoit quel charivari produisent ces airs de toutes sortes, rendus avec cette multitude de sons divers: les musiciens y ajoutent différentes contorsions. pour mieux rendre leur instrument ou manifester l'enthousiasme lyrique. Au centre de ce cercle si bien occupé, un joueur, désigné sous le nom de chef d'orchestre, est placé à cheval sur une chaise, de manière à ce que le dos soit devant lui : ce dos lui sert de pupitre, et il y bat la mesure avec toutes les grimaces d'un véritable chef d'orchestre. Au beau milieu du charivari, et tandis que chacun s'évertue de son mieux, le chef d'orchestre adressant brusquement la parole à l'un des musiciens, lui demande pourquoi il est en faute. Alors, sans hésitation et sans délai, le personnage interpellé doit répondre avec précision d'après la nature de son instrument : par exemple. le joueur de violon dira qu'il n'a pas mis assez de colophane sur son archet; la harpiste, que telle corde n'est point assez serrée; le joueur de clarinette, que son instrument manque de vent, et fait des canards; enfin, chacun doit répondre d'une manière relative à sa profession. sans jamais répéter ce qui a été dit. On sent combien cette nécessité fait donner de gages; combien plus encore la défense de rire parmi ce tumulte burlesque en produit. Quand le chef d'orchestre interroge un musicien, tous les autres interrompent leur charivari et leurs gestes, jusqu'à ce que leur collègue ait répondu ou payé; ils recommencent ensuite de plus belle.

### 17. La Fève cachée ou la Pincette.

Ce jeu se joue bien rarement depuis que l'on a eu l'excellente idée de substituer le piano ou le violon au bruit aigre et monotone d'une pincette frappée avec une clef; mais enfin toutes les réunions ne sont pas composées de musiciens. On peut, quoique sachant la musique, se trouver dans l'impossibilité d'exercer son talent.

Les joueurs sont rassemblés en cercle, et prient l'un d'eux de quitter un instant l'appartement: pendant son absence, on cache une fève ou tout autre objet, puis on rappelle l'exilé. Sa mission est de trouver l'objet caché, sur cette seule indication: Elle brûle! elle brûle! prononcée d'une voix lente et graduellement baissée, à mesure qu'il s'en éloigne. Le silence l'avertit qu'il s'en écarte tout-à-fait. Quand le joueur se lasse et prend le parti de renoncer aux recherches, il dit: J'ai assez mangé de fèves, où je jette ma langue aux chiens; alors il donne un gage et retourne hors de l'appartement, pour tenter de nouveau le sort, à moins qu'une autre personne de la réunion ne s'offre à le remplacer. Il est fort rare qu'un joueur renonce, et plus encore, qu'il se serve des termes cités.

La dénomination de pincette, que porte à présent cejeu, lui vient de ce qu'on a remplacé les cris : Elle brûle ! elle brûle ! par les sons que produit une pincette frappée entre les branches, avec une clef ou un petit couteau, à peu près comme si l'on jouait du triangle. Les coups sont plus ou moins forts, plus ou moins pressés, suivant que le chercheur se rapproche ou s'éloigne de la chose qu'il doit trouver. Cette chose est une épingle que l'on attache après la robe, le châle ou le chapeau d'une dame, ou que l'on cache sous un vase : cependant, il vaut mieux que l'objet soit un gant, une clef, une boîte, ou tout autre objet un peu gros, que l'on met dans les tiroirs de

table ou dans quelque coin du salon. Le chercheur s'exerce mieux et ne vient pas toucher, presser les dames, comme la recherche de l'épingle en fournit l'occasion. Au reste, on peut compliquer ce qu'on exige du patient, et l'amener à l'exécuter en le dirigeant avec les tintements de la pincette.

## 18. L'Oracle musical.

Voici le même jeu, mais avec de telles modifications, qu'il ressemble à peine à lui-même. Au lieu des sons fatigants de la pincette, le piano, ou le violon guide les recherches du pénitent. Les diverses mesures que marquent le dolce ou le forte, l'andante ou l'allegro, lui indiquent graduellement s'il approche ou s'éloigne du but. Le fond a changé comme la forme : c'est une action qu'il faut faire en l'ignorant, et d'après les indications de l'oracle. Ces actions sont plus ou moins compliquées : tantôt il s'agit de placer un bouquet sur la chevelure d'une dame, de lui baiser la main, de se mettre à genoux, de chanter quelque romance, de danser quelques pas de contredanse avec un danseur ou une danseuse désignés à l'avance : enfin, d'exécuter toute autre chose que les circonstances et les personnes peuvent inspirer. Il est inutile de dire que les actions que l'on propose à la sagacité des dames diffèrent presque toujours de ce qu'on exige des messieurs. Donnons des exemples de la manière dont on parvient à faire deviner et remplir l'intention de l'oracle, et du plaisir vif et piquant qu'offre ce jeu.

Un jeune homme est renvoyé un instant hors du salon, et l'assemblée convient qu'il doit embrasser sur la joue droite une dame qu'on suppose ne pas lui être indifférente. Il est rappelé: une demoiselle, placée au piano, joue une marche rapide, et le jeune homme s'avance au milieu du cercle: la musicienne ranimant les sons de son instrument, lui annonce qu'il est sur la bonne route; puis, d'un air malin, elle fait entendre un air tendre:

par un mouvement involontaire, le pénitent s'avance vers la dame qu'il affectionne; alors, le piano prouve, en jouant le forte, que le jeune homme a saisi l'intention de la réunion. Il prend la main de la dame : le piano se fait à peine entendre; il fléchit un genou, et les sons toujours affaiblis lui montrent qu'on désire autre chose. Il présume alors qu'on lui réserve un baiser; il s'approche du visage de la jeune dame, et le piano reprend sa vivacité; mais tout-à-coup les sons s'éteignent : le pénitent va déposer un baiser sur la joue gauche. Confus, déconcerté, il ne sait plus que faire; dans son dépit, il s'avoue vaincu, donne un gage : on rit aux larmes, et on apprend au malheureux qu'il devait embrasser la joue droite.

# 19. La Pantoufle ou Savate.

Tantôt sous des genoux qui se courbent en voûte, Une pantoufle agile, en déguisant la route, Va, vient, et quelquefois par son bruit agaçant, Sur le parquet battu se trahit en passant.

DELILLE, Les trois règnes de la nature.

J'ai emprunté les expressions du chantre de l'Imagination, car, le moyen de passer, sans transition, du jeu si distingué de l'oracle musical, à la triviale pantoufle, que beaucoup de gens encore nomment savate. Malgré la gêne de la versification, Delille a très-bien décrit ce jeu; mais il n'en parle pas assez longuement, et force est bien d'en donner la description en prose.

Un des joueurs doit chercher la pantousse, et le reste de la réunion la fait courir. Pour cela, on se forme en cercle, mais on n'est ni assis, ni debout. On s'accroupit de manière à s'asseoir sur les talons; et en même temps on avance assez les genoux pour qu'il se forme une sorte de voûte sous les jarrets. Les joueurs étant très-rapprochés (excepté à deux parties du cercle, qui se trouvent en face l'une de l'autre), cela fait une sorte de chemin souterrain par où circule la pantousse, que l'on se passe les

uns aux autres. Les deux ouvertures du cercle sont destinées aux recherches du joueur désigné pour attraper la pantoufle; elles servent aussi à l'avertir de la route qu'elle prend, car c'est par les ouvertures que les joueurs qui se trouvent à ce point frappent deux ou trois fois la pantousse sur le parquet. Le chercheur alors s'élance pour la saisir; mais, s'il n'y met pas une extrême vitesse, la pantousle regagne promptement son chemin obscur. et il l'entend bientôt après battre du côté opposé. Un joueur de bon ton ne doit pas se permettre de chercher sous les genoux des autres joueurs, il doit se contenter seulement de courir d'une ouverture du cercle à l'autre, pour tâcher de saisir la pantoufle; autrement, il s'exposerait à faire tomber les personnes qui fraient le chemin à la pantousle, et que leur position génante rend très-peu solides sur leurs pieds. D'autres sages raisons s'opposent encore à cette recherche inconvenante, qui a fait bannir par les bien élevés ce jeu plaisant, que l'on peut cependant exercer quand les messieurs le jouent avec réserve et circonspection. Quand le chercheur est enfin parvenu à attraper la pantousse, il est remplacé par la personne qui la lui a laissé prendre, et qui donne un gage. Le chercheur lui succède dans le cercle, et le jeu continue.

J'ai oublié de dire, en commençant, que les messieurs doivent former une moitié du cercle, et les dames l'autre moitié : elles ont le soin de bien replier leur robe sous leurs jarrets, et de la retenir entre les talons, de peur que les plis de ce vêtement n'embarrassent le chemin de la pantousse. On peut aussi se servir d'un morceau de carton ou de parchemin, à la place d'un soulier quelconque, pour être la pantousse.

Malgré tous les amendements et sous-amendements, la pantousse ne peut se jouer qu'en famille ou entre amis, encore serait-il mieux de ne la jouer nulle part, car au milieu des rires, la réserve peut s'oublier, et ce jeu de-

vient intolérable.

# DEUXIÈME PARTIE.

#### JEUX DE SALON.

## CHAPITRE III.

#### JEUX-GAGES.

Les jeux-gages abondent, car leur invention est facile. Je vais indiquer tous ces jeux même les plus insignifiants, parce qu'il faut passer du simple au composé; parce que, dans une réunion où se trouvent un grand nombre de personnes non habituées aux jeux un peu difficiles, c'est un rude travail que de les mettre au courant; et qu'il vaut bien mieux faire donner une certaine quantité de gages, que l'on s'amuse ensuite à gagner. Pour les amateurs de pénitences, ces jeux sont préférables à des jeux plus intéressants, parce que ces derniers produisent peu de gages, et laissent peu de temps pour les retirer; au lieu que les autres n'étant que le préambule et le moyen des pénitences, on a, après eux, tout le loisir de varier, de choisir, d'allonger les pénitences.

# 1. Pigeon vole.

Voici l'ABC des jeux de société que tout le monde connaît; qui fait d'abord sourire de pitié quand on le propose et bientôt rire de plaisir quand on y a joué pendant quelques instants.

La réunion assise forme un cercle autour de l'ordonnateur du jeu, celui-ci pose, sur un de ses genoux, l'index de la main droite, et tous les autres joueurs approchent ce doigt du sien. Lorsque l'ordonnateur prononce pigeon vole, oiseau vole, ou qu'il nomme tout autre volatile, tout le monde lève le doigt comme lui. Ensuite par une manœuvre perside, il lève le doigt en nommant un quadrupède, ou tout autre animal non emplumé, et alors il faut se garder de l'imiter, sous peine de donner un gage. Une personne vive et spirituelle peut animer ce jeu, en appelant rapidement et alternativement un oiseau, un poisson, un reptile, etc.; en nommant des objets qui ne volent qu'accidentellement, figurément, comme une feuille, le vent, une flèche, une parole, un voile, etc.: il y a alors matière à procès. Plusieurs joueurs lèvent le doigt, d'autres le laissent stationnaire; les uns et les autres se récrient; on se débat, on rit et on paie au milieu du conflit. L'ordonnateur peut aussi profiter d'un jeu de mots, et dire: procureur vole, épicier vole; les débats deviennent plus vifs, et les gages plus abondants.

#### 2. Coton vole.

Voici un jeu enfantin vraiment bien amusant, qui a l'avantage de reposer l'esprit. Ce jeu consiste à se placer en cercle, à jeter en l'air un peu de coton non filé, et à le maintenir en place en soufflant dessous : ce que chaque personne s'empresse de faire lorsque le coton s'approche d'elle, parce que celle qui le laisse tomber à terre ou sur ses vêtements paie un gage. A mesure que l'on souffle, on renvoie le coton à son voisin. Comme le souffle est souvent trop fort ou trop faible, le coton vole tantôt trop haut, tantôt trop bas, ou trop en avant, ou trop en arrière: et il faut tendre le cou, jeter la tête en arrière. l'avancer rapidement pour atteindre l'ennemi, et l'empêcher de tomber sur soi. C'est bien la chose la plus amusante que de voir tout un cercle s'agiter, s'évertuer pour repousser une petite mèche de coton. La partie du cercle où l'on est spectateur, après avoir été acteur, rit de bon cœur de ce grotesque spectacle, qu'elle doit prcsenter bientôt.

#### 3. Je vous vends mon Corbillon.

On sait que l'immortel Molière, fort peu amateur de la rime pour les dames, voulait qu'au jeu de Corbillon, lorsqu'on lui dirait: Qu'y met-on? — sa femme répondit: Tarte à la créme: c'est fort bien, sans doute; mais madame aurait eu un gage à donner d'après les lois du corbillon.

La réunion se forme en cercle; la personne placée à l'une des extrémités du cercle, prend un objet quelconque, comme un étui, un couteau, et le présente à son voisin, en disant: Je vous vends mon corbillon; le voisin répond: Qu'y met-on? et le vendeur reprend tout de suite, en nommant une chose qui rime en on, tels que marron, mouton, bonbon, etc. Le jeu continue: on voit que rien n'est plus simple et même plus monotone.

#### 4. Je vous vends ma Cassette.

C'est le jeu du corbillon, avec la rime en ette: Je vous vends ma cassette, dit l'un des joueurs à son voisin de droite: Que voulez-vous y mettre? A quoi l'autre répond: Une gimblette, une musette, une violette, etc., etc. Je n'ajouterai rien de ce jeu; cependant, il fait donner des gages par la difficulté de trouver à l'instant un mot qui rime.

#### 5. Je vous vends mes Ciseaux croisés.

La réunion étant disposée en cercle, un des joueurs présente à son voisin un objet quelconque, en lui disant: Je vous vends mes ciseaux croisés. Le voisin accepte les ciseaux, et répète à son tour à la personne placée près de lui ce qu'on vient de lui dire; mais à peine a-t-il fini, qu'on lui demande un gage. Il proteste qu'il a répété exactement; on ne nie pas, mais on le fait payer; la personne qui suit prononce les mêmes mots, et ne paie pas; il arrive quelquefois que d'autres paient. Les rires des

uns, les réclamations des autres font, pendant quelque temps, de ce jeu si puéril le jeu le plus amusant. Cependant, à force d'observer, les payants remarquent qu'en tendant les ciseaux on croise les mains, les doigts ou les jambes; et dès que chacun est instruit, on arrête le jeu : mais on a fait une ample moisson de gages.

## 6. Je ferre mon petit Cheval.

Quelqu'un de la réunion prend un couteau fermé ou toute autre chose qui puisse produire un léger son quand on le frappe sur la semelle, et s'adressant à la personne qui l'avoisine, il se penche un peu en avant, soulève le pied droit sur la pointe, et frappe trois fois le milieu de la semelle, en disant:

> Je ferre mon petit cheval, al, Avec trois petits clous, ou.

A ces mots, la personne voisine est tenue de prendre le couteau, et de répéter ce que vient de faire et dire le joueur précédent: si elle n'est pas dans le secret du jeu, elle aura beau faire comme lui, il faudra payer. Tous les autres joueurs auxquels ce mystère est inconnu, varieront leur inflexion de voix, leurs mouvements, leur position, jusqu'à ce que le hasard leur ait fait prendre la situation requise, ce qui souvent est insuffisant pour les éclairer, ainsi que leurs compagnons.

On concoit combien de gages amène ce jeu. Quand on en a une provision suffisante, on apprend aux pauvres engagés qu'il fallait soulever leur chaise, en se baissant pour ferrer le petit cheval.

## 7. Maréchal, maréchal, sais-tu bien ferrer?

La personne qui commence le cercle s'adresse à son voisin de droite, en lui présentant un canif, ou un couteau fermé, ou tout autre objet semblable; et, après qu'elle a légèrement frappé sous son pied, le voisin prend l'objet; mais si, par malheur, il n'a pas observé qu'on lui a donné l'objet d'une main après avoir frappé de l'autre, et qu'il le tende, à son tour, de la même main dont il s'est servi pour frapper sa semelle, il est assuré de donner un gage. Comme ce changement de main est peu apparent, les tours se multiplient sans qu'on s'en aperçoive.

## 8. La Taupe.

Les deux personnes qui commencent le jeu, et qui en connaissent la finesse, tiennent le dialogue suivant :

As-tu vu ma taupe? — Oui, j'ai vu ta taupe. — Sais-tu ce que fait ma taupe? — Oui, je le sais. — Sais-tu faire comme elle? — Oui, je sais faire comme elle. La personne qui répond a soin de se tourner du côté de son interlocuteur, pour que les autres joueurs n'aperçoivent pas le mouvement particulier qu'elle fait en repondant; aussi plusieurs y sont trompés, et donnent des gages. Mais ordinairement, au second tour, tout le monde voit qu'il faut faire la taupe, c'est-à-dire fermer les yeux, en répondant aux questions d'usage, et le jeu ne va pas plus loin.

## 9. Je reviens du Marché ou de la Foire.

Le joueur qui commence se tourne vers la personne placée à sa droite, et lui dit: Je reviens du marché (ou de la foire, s'il le préfère); l'autre répond: Qu'avez-vous acheté? — Telle ou telle chose, reprend le premier en nommant à son choix l'objet qui lui vient à l'esprit. Son choix, cependant, est assez circonscrit, car il faut absolument qu'il touche ce qu'il nomme. Il le fait d'abord sans affectation en étendant la main sur son genou, pour nommer l'étoffe dont sa robe ou son pantalon est composé. D'autres parties de vêtement, des bijoux, permettent aussi qu'on les touche sans que cela soit remarqué; mais, après deux ou trois tours, les payants, qui ont des yeux de lynx, découvrent la finesse, et l'on s'occupe à tirer les gages.

Pour rendre le jeu plus difficile, on le joue aux deux genres, c'est-à-dire qu'on impose la condition de nommer alternativement un masculin et un féminin. Ainsi, un joueur dit: j'ai acheté du drap; celui qui vient après doit dire: j'ai acheté de la mousseline, ou toute autre chose du genre féminin. Cette condition, qui ne semble qu'une vétille, devient fort assujettissante, parce qu'on ne peut nommer que ce que l'on porte, et que les répétitions entraînent des gages.

## 10. La Boîte d'amourette, ou petite Boîtelette.

Malgré toute la bonne volonté possible pour faire valoir les jeux, je ne vois pas moyen de présenter celui-ci sous un aspect intéressant; il n'est bon uniquement qu'à faire donner des gages; mais aussi il en produit des myriades en peu de temps.

Une personne de la réunion prend une petite boîte ou tout autre objet analogue, et la présente à son voisin de droite en disant: Je vous vends ma petite boîte d'amourette, qui contient trois choses. — Celui-ci demande: Quelles sont-elles? — Aimer, embrasser, congédier, reprend le premier joueur: — Qui aimez-vous?... qui embrassez-vous?... qui congédiez-vous?... A chacune de ces questions, la personne à laquelle la boîte a été présentée nomme un des joueurs à son choix; elle donne un baiser à celui qu'elle a désigné à la seconde réponse, et celui qu'elle a congédié se trouve obligé de payer un gage.

On est libre d'aimer, d'embrasser et de congédier la personne qui vous adresse la boîte d'amourette, en répondant vous à chaque question; il est également permis de congédier, d'aimer ou d'embrasser plusieurs personnes à la fois, et même toutes celles qui composent le cercle; mais cela ne peut avoir lieu qu'une fois dans la même soirée. Il faut aussi s'arranger de manière que personne ne soit exclu, afin que tout le monde puisse participer au jeu. Rien de si grossier et de si désobligeant que de laisser

dans l'inaction les gens qui sont peu connus du grand nombre des joueurs, ou que la figure, la jeunesse ne récommandent pas. J'engage les demoiselles à les appeler de préférence; un bon cœur trouve du plaisir à obliger dans les choses même les plus insignifiantes. Je conseille aux jeunes personnes de ne point embrasser les dames : comme cela est défendu par les règles du jeu, cette réserve inutile paraft de la pruderie et de l'affectation.

#### 11. Le Son.

Encore un jeu taillé sur le patron des précédents. Le joueur, placé à l'extrémité du cercle, prend une botte vide en bois ou en métal, met dedans une pièce de monnaie, la referme exactement, et la tenant un peu élevée, l'agite en disant à la personne qui se trouve à sa droite: Entendez-vous mon son? Si la personne ignore ce qu'elle doit répondre, et qu'elle réponde par la négative ou l'affirmative, elle donne un gage. Les joueurs suivants edent le silence, hochent la tête: encore des gages. Que faut-il donc faire? Ne répondre: Oui, je l'entends, qu'en prenant la boîte, et l'agitant à son tour de manière à faire sonner la pièce de monnaie.

#### 12. Ote-toi de là.

Ce jeu, qui se joue continuellement dans le monde, où sans cesse on cherche à se supplanter, et auquel le proverbe populaire ôte-toi de là que je m'y mette semble avoir donné naissance, n'est piquant que par le rapprochement philosophique que l'on ne peut s'empécher d'en faire d'abord. Il est extrêmement simple, point varié, et sans aucune finesse pour multiplier les gages; cependant il en produit un assez grand nombre au bout de quelques tours; voici comment:

Tous les joueurs sont assis en cercle, hormis l'un d'eux, dont on a enlevé la chaise et qui se trouve placé au centre. Il ne fait pas beaucoup de façons pour se placer; il s'avance vers la personne dont il convoite le siège, et lui dit: Ote-toi de là. — Pourquoi cela? répond la personne interpellée. — Parce que tu as tel objet que je n'ai pas. Alors la personne est obligée de se lever, et de rester debout dans le cercle jusqu'à ce qu'elle ait été faire le même compliment à une autre personne. Pour animer le jeu, il est bon d'enlever deux chaises, et, par conséquent, de laisser debout deux joueurs de sexe différent: le monsieur s'adresse aux dames, et la dame aux messieurs. Il est indispensable que l'on n'ait pas sur soi l'objet que l'on désigne dans l'ajustement de la personne que l'on apostrophe, ou que l'on ne répète pas ce qui a déjà été dit, et que l'on n'hésite pas; car tous ces délits forcent à donner un gage.

Lorsqu'un monsieur veut prendre la place d'une dame, il lui désigne son collier, ses boucles d'oreilles, ses bracelets, les garnitures de sa robe, en un mot, tous les objets de sa toilette qu'il ne porte pas; et, par la même règle, une dame dit à un monsieur : Parce que tu as des bottes, un gilet, etc., que je n'ai pas. Si l'on s'en tenait à cela, le jeu serait tellement insipide, qu'on lui dirait bientôt à lui-même : Ote-toi de là. Mais on sait l'embellir sans recherche. Ote-toi de là, dira un jeune homme à une demoiselle, parce que tu as un mélange de grâce et de candeur que je n'ai pas : ôte-toi de là, dira-t-on encore à une maman, parce que tu as le dévouement de la tendresse maternelle, et que je ne l'ai pas. On peut varier ces compliments à l'infini, en les adaptant au caractère connu des gens, à leur talent, à leur situation dans le monde: on peut aussi leur adresser quelques plaisanteries délicates et extrêmement réservées, de crainte qu'elles ne dégénèrent en épigrammes d'autant plus déplacées qu'elles sembleraient des proclamations de son propre mérite. Il faut observer de faire alterner la désignation des objets et celle des qualités, afin de prévenir la monotonie dans les deux genres.

#### 13. Petit bonhomme vit encore.

L'esprit n'a rien à faire dans ce jeu, et, quoiqu'il soit bien subtil, je le défie de s'y glisser. En effet, pour jouer au petit bonhomme vit encore, on prend un chiffon de papier que l'on roule en forme de cône, que l'on enflamme par le bout; on le passe de main en main dans le cercle des joueurs, en disant: Petit bonhomme vit encore. Celui entre les mains duquel le papier s'éteint avant qu'il ait eu le temps d'achever cette phrase, donne un gage. Il n'y a donc pas moyen de rien dire de saillant; mais qu'importe, on n'en a pas besoin. Le désir de passer petit bonhomme à son voisin pendant qu'il est encore flamboyant, ou de prononcer la formule avant qu'il ait expiré, fait qu'on se hâte, qu'on se presse à l'envi, et rend ce jeu trèsanimé et très-plaisant.

## 14. Les Rubans, ou Tirez, Lâchez.

Ce jeu est, selon moi, la plus agréable bizarrerie que l'on puisse imaginer; il est vif, joyeux, occupe à la fois toutes les personnes de la réunion, fait donner une multitude de gages, et procure encore un joli spectacle aux parents qui président.

Le joueur le plus habitué à ce plaisant exercice prend autant de rubans qu'il y a de personnes dans la réunion, il en remet un bout à chacune, et tient tous les autres dans sa main. Tous les joueurs sont assis et disposés en cercle, et lui se tient debout au centre, de manière que les rubans partent de sa main, comme autant de rayons du centre à la circonférence, ce qui fait déjà un joli coup-d'œil. Mais bientôt tous les rubans s'agitent; le chef s'écrie alternativement et avec beaucoup de vivacité: Tirez, lachez; quand il dit tirez, on doit lâcher, et lachez, on doit tirer. Chacun a beau connaître ce règlement, il est poussé à obéir, et les gages sont si nombreux que, pour ne pas interrompre l'ordre et la symétrie du jeu, les

mamans tiennent la liste des délinquants. A peine ontelles le temps de les marquer au crayon, en abrégeant les noms et numérotant les délits.

## 15. Le Pied de Bæuf.

Pour jouer au pied de bœuf, la réunion, disposée en cercle, se rapproche de manière à pouvoir poser la main sur les genoux d'une personne qui prend part au jeu. Chaque joueur place alternativement sa main, afin qu'il puisse former à son tour le nombre neuf.

Toutes les mains sont posées en tas les unes sur les autres; alors le joueur dont la main se trouve dessous, la retire en disant : un, et il la met sur la main qui termine la pile; le suivant en fait autant en disant : deur, et ainsi de suite jusqu'à neuf. Celui qui atteint ce nombre saisit la main de l'un des joueurs en s'écriant : neuf, je tiens mon pied de bœuf! Comme chacun connaît ce ment de crise, dès le nombre huit, on se tient sur ses gardes, et, quand celui qui doit prononcer neuf retire sa main, toutes les autres s'envolent; mais il arrive presque toujours que quelque joueur, moins leste que ses collègues, laisse sa main prisonnière.

Alois le vainqueur, prenant un air grave, lui dit d'un ton doctoral: Pied de bœuf, de trois choses en ferez-vous une? — Oui, si je veux et si je peux, répond le vaincu, Ordinairement les deux premières pénitences sont inexécutables: trouver la pierre philosophale, courir aux antipodes, monter sur la lune, et autres choses semblables, les composent. Pour rendre le jeu piquant, on peut, en cette occasion, faire des commandements épigrammatiques, comme: montrez un amant fidèle, indiquez un poète modeste, un avocat taciturne, un Gascon véridique, une Parisienne naïve, etc.; mais il faut toujours mélanger ces deux espèces de pénitences. Quant à la troisième, qui doit s'exécuter à la rigueur, on ordonne des baisers, des confidences et toute autre sorte de pénitence courte, pour

ne point faire languir le jeu. Si le nombre neuf revient souvent, et que l'on veuille varier, on exige un ou plusieurs gages.

## 16. La vente du Pied de Bœuf.

Cette variante du pied de bœuf est pour le moins aussi amusante que le jeu même. La réunion se forme en cercle, et l'on enlève la chaise d'un des joueurs, afin qu'il n'ait point d'autre place que le milieu du cercle. où il se tient debout : cette personne se nomme le vendeur ou le marchand de pied de bœuf. Pour figurer sa marchandise, elle prend une clé, ou tout autre objet, et le présentant indistinctement à un des joueurs, lui dit : Combien donnez-vous de mon pied de bœuf? Le joueur interterpellé doit répondre tout de suite un prix quelconque. et s'abstenir de prononcer le nombre neuf, soit simple, soit composé: ainsi, dix-huit (deux fois neuf), trentesix (quatre fois neuf), dix-neuf, vingt-neuf, etc., sont prohibés. S'il manque à cette règle, il paie un gage. Dès qu'on a répondu à la question du marchand, qu'on ait payé ou non, on prend le pied de bœuf, c'est-à-dire la clé qui le figure, et le marchand, qui s'assied à la place de son successeur, ajoute : tachez de vous en défaire à votre tour. Le nouveau marchand est donc obligé de se tenir debout au centre du cercle, et d'adresser à une troisième personne la question ordinaire : Combien donnez-vous de mon pied de bæuf?

On ne peut jamais s'adresser immédiatement à la personne qui vient de vous déplacer; il n'est permis de le faire qu'après avoir occupé une autre place; et même, dans l'intérêt du jeu, il ne faut répéter que le moins possible ces interpellations. Tout le monde doit être acteur, et si l'on s'adresse souvent aux mêmes personnes, il y en aura beaucoup qui ne joueront pas. Il est important d'aller très-vite à ce jeu, et de ne pas hésiter dans son choix, car cela deviendrait d'une monotonie assommante.

Un moyen assuré de recueillir des gages et de rendre le jeu piquant, c'est de regarder quelqu'un, comme si l'on voulait lui remettre le pied de bœuf, puis de se retourner brusquement vers une autre personne; d'observer les gens qui s'entretiennent avec intérêt, pour jeter au travers de leur conversation la formule du jeu; enfin de déplacer les joueurs qui secrètement se sont donné bien du mal pour passer la soirée auprès de certaines joueuses. Ces petites malices sont permises, car dans le flux et reflux du jeu les intéressés trouvent aisément à les réparer.

Aux premiers tours, la vente du pied de bœuf produit peu de gages, mais ensuite elle en fournit abondamment, par la difficulté de trouver tout d'un coup un nombre convenable qui n'ait pas déjà été nommé, car les répétitions font aussi mettre à l'amende. C'est un des jeux-gages les plus amusants.

## 17. Metions, metions les fers au feu.

On se place comme si l'on voulait jouer au pied de bœuf; mais, au lieu de mettre la main sur le genou de la personne qu'on entoure, chacun allonge l'index droit, et en pose le bout sur le genou de cette personne qu'on appelle le foyer. Tous les joueurs, sans excepter le foyer luimême, mettent leur index près l'un de l'autre en disant: Mettons, mettons les fers au feu. - Qui le commande? demande le foyer. - Jean de la Grange, répliquent les fers. - Oui l'a dit? - Jean Coupris... - Tu as le doigt pris. C'est le fover qui prononce ces derniers mots en saisissant le doigt qu'il trouve à sa portée; car les fers avertis s'éloignent, c'est-à-dire que les fers s'empressent de lever leur poing; mais il n'est pas rare que le fover en attrape plusieurs. Si, pour éviter d'être pris, on lève le doigt trop vite, et avant que le foyer ait commencé la dernière réponse, ou que l'on ait achevé de dire Jean Coupris, on donne un gage. On en donne aussi un lorsqu'on se laisse

prendre, et de plus on prend le rôle de foyer. Quand plusieurs joueurs sont pris à la fois, l'un est foyer pour les autres; s'il ne prenait personne, son compagnon serait foyer à sa place.

On rend le jeu plus vif et les gages plus nombreux en mettant à la fois sur le foyer l'index droit et l'index gauche.

#### 18. Le Gant.

La personne qui commence le jeu prend un gant et le jette au joueur qui se trouve en face d'elle, en disant : Je te jette le gant. Celui-ci répond : Pourquoi me jettes-tu le gant? La réponse à cette question doit toujours rimer en ant, et surtout ne point se faire attendre, sans quoi il faudrait payer un gage. Elle est facile; on peut dire: Parce que tu es charmant, méchant, galant, complaisant, plaisant, blanc; que ton esprit est plaisant, que ton regard est riant, que ton sourire est caressant, que ton abord est engageant; que lu as un amant, que ton cœur est constant, que ton projet est excellent, etc. On voit que ce jeu est beaucoup plus joli que le Corbillon et la Cassette, auxquels il se rapporte, parce qu'il permet de dire des choses agréables ou légèrement malignes, selon la circonstance. Il fait aussi donner beaucoup de gages, d'abord parce qu'il est défendu, comme à ces sortes de jeux, d'hésiter, de se répéter, et de répondre un mot qui n'aurait pas la rime requise; puis ensuite parce qu'il faut envoyer directement le gant à la personne qui se trouve en face de vous sans se tromper. Celle-ci doit le jeter à la personne qui se trouve placée auprès de celui qui le lui a envoyé d'abord; ce troisième joueur le renvoie au voisin de celui qui vient de le lui jeter, et ainsi de suite. Ces changements successifs ne peuvent guère avoir lieu sans quelques infractions qui entraînent des gages, et, en outre, la personne à laquelle on jette le gant est tenue de ne pas le laisser tomber par terre; elle doit l'attraper avec la main, ou du moins le recevoir sur ses genoux, faute de quoi elle donne un gage. Ces deux nouvelles règles ont tellement perfectionné le jeu du Gant, que d'insipide qu'il était, il est devenu l'un des plus agréables jeux-gages.

## 19. L'oracle de la Marguerite.

On connaît le joli jeu qui consiste à arracher l'une après l'autre les pétales d'une marguerite simple, en disant sur le premier : Il m'aime; sur le second, un peu; sur le troisième, beaucoup; sur le quatrième, passionnément; enfin sur le cinquième, pas du tout. On recommence jusqu'à ce que le dernier pétale vous annonce le degré d'amour de votre amant. Pour jouer plusieurs à ce gracieux oracle, on prend un gros bouquet de marguerites, et chacun en effeuille une à son tour. Si l'oracle dit beaucoup ou passionnément, on donne un baiser à son voisin; dit-il les deux autres mots, on paie un gage.

# 20. Le Livret d'amour, ou la Blanque des Emblêmes et Devises.

On prend un, ou si la réunion est nombreuse, plusieurs de ces petits livrets dont on s'amuse ordinairement en Provence et en Languedoc, et que l'on nomme livrets d'emblémes, ou devises. Si l'on ne peut s'en procurer, il est facile d'en faire. Il faut qu'il y ait entre deux ou trois pages blanches un emblème et une devise quelconque. On ferme bien le livret, dont les feuillets doivent être parfaitement égaux; la personne qui commence le cercle à droite le présente à son voisin, qui, avec une épingle, ouvre un feuillet. Si le feuillet est blanc, il n'arrive rien au tireur; s'il lui intime un ordre, il l'exécute à l'instant; si c'est un emblème, le contraste ou le rapprochement de la devise avec le sexe, l'âge, l'humeur de la personne, fait le divertissement des personnes qui prennent part à ce jeu.

Il arrive souvent que l'on tire deux fois de suite : le

tireur passe ensuite le livret au joueur placé auprès de lui, et le fait tirer à son tour. Le jeu continue de cette manière tout le tour du cercle, à moins que la réunion ne soit trop nombreuse: alors on a deux livrets, et l'on commence en même temps à tirer à droite et au milieu du cercle. Le livret d'amour se nomme aussi la blanque, parce qu'on sait qu'il v a un jeu d'enfants qui porte ce nom. et qui a beaucoup d'analogie avec celui-là ; la blanque des emblémes n'est même que la blanque des épingles perfectionnée. Quand, à force de tirer, on a écarté un peu les feuillets au bout du livret, on tire par le bas, puis par le milieu, en le tenant couché. Le jeu fini, on le serre bien avec un ruban roulé à l'entour, afin que les feuillets soient toujours parfaitement joints et comme collés ensemble. On sent que les répétitions ne sont point proscrites à ce jeu, puisque c'est l'ouvrage du sort.

Ce jeu, qui par sa nature ne s'élève pas au-dessus des jeux-gages, est souvent plus agréable que les jeux de mémoire et d'esprit.

## 21. L'Aveugle devin.

Pour que l'Aveugle devin se joue avec plaisir, il faut que quelques personnes en connaissent le petit secret, et que le plus grand nombre l'ignorent. L'aveugle est un joueur que le sort a condamné à cet état, ou plutôt une des personnes instruites s'offre pour faire ce personnage. On lui bande les yeux, et on le fait asseoir sur un siége à quelque distance du cercle. Un joueur qui connaît également le jeu s'approche de l'aveugle, et lui adresse diverses questions. Si l'interrogateur est un monsieur, il désignera à l'aveugle une dame; si au contraire c'est une dame, el désignera un monsieur. Voici à peu près le genre de questions qu'il faut faire; on comprend qu'on peut les varier à l'infini : Vous souvenez-vous de madame, de monsieur un tel (il nomme la personne)? et l'aveugle répond : Oui, très-bien.

#### Demandes.

Connaissez-vous son châle, ou son pantalon?

Et connaissez-vous sa robe, ou son habit?

Devinez donc par où je la (le) tiens?

Réponses.

Oui, très-bien.

Oui, très-bien.

Par sa robe, ou par son habit.

L'aveugle devine juste, parce qu'il sait que toutes les fois que la question sera précédée de la conjonction et, ce sera par l'objet qu'elle indique que la personne sera tenue. Pour dérouter les autres joueurs, on peut faire une seule ou plusieurs questions, pourvu que l'on fasse précéder la première ou la dernière de l'et, qui sert à guider l'aveugle. La personne devinée est obligée de prendre le bandeau et la place du devin; mais il s'en faut qu'elle prenne sa science, car l'interrogateur a choisi exprès un joueur ignorant la finesse du jeu. Aussi le pauvre aveugle le reste-t-il longtemps, et donne-t-il une quantité de gages, car il en doit un chaque fois qu'il se trompe, et au milieu de dix ou douze objets désignés, il faut un grand hasard pour deviner.

Quand l'interrogateur est un monsieur, et l'aveugle une dame, et que cette dernière demeure si longtemps qu'elle pourrait s'ennuyer, l'interrogateur lui propose de prendre sa place, pourvu qu'elle lui donne un baiser. De même si l'aveugle est un homme, et qu'une dame lui donne à deviner, elle lui proposera de recouvrer la vue à diverses conditions, comme de chanter, déclamer, faire sa confession, baiser la muraille, etc. L'aveugle ordinairement s'empresse d'accepter; mais quelquefois l'amourpropre s'en mêle, il s'obstine à vouloir deviner, et donne une multitude de gages. Il faut alors s'empresser de faire cesser le jeu, parce qu'au chapitre des pénitences, il serait insipide de voir toujours la même personne agir. Il est important aussi alors de bien varier les ordres. et de faire participer la réunion entière aux travaux de l'engagé.

## 22. Bâton touche ou le Magicien.

Ce jeu est le pendant de l'aveugle devin, et procure beaucoup plus de plaisir; mais, comme tous les amusements de ce genre, on ne peut le jouer qu'une fois dans la même réunion, à moins qu'elle ne se recrute à mesure de nouveaux joueurs, parce que la finesse une fois connue, il n'y a plus de gages à espérer. Mais il est assez intéressant pour distraire pendant toute une soirée.

La personne de la réunion qui conduit le jeu s'affuble d'un châle, d'un drap ou d'un manteau et se coiffe d'un grand bonnet pointu; c'est le magicien. Elle se munit d'un grand bâton, avec lequel elle trace au milieu des personnes présentes de grands cercles ou diverses figures cabalistiques. Elle a soin de lever les yeux au ciel et de se tourner vers les quatre coins de la pièce, en prononcant des formules inintelligibles; puis, réfléchissant un moment, elle désigne, d'un ton doctoral, une personne qu'elle touche du bout de son bâton enchanté, et lui ordonne d'aller s'asseoir au fond du salon, les mains devant les yeux et le dos tourné à la réunion; c'est l'aveugle. Ce costume et cette mise en scène ne sont pas indispensables au jeu en question, mais il est bon de ne pas les négliger: l'apparence du merveilleux fascine si bien les esprits!

Le magicien touche légèrement du bout de son bâton l'épaule de plusieurs personnes en disant à haute voix: bâton touche! bâton touche! puis, laissant le bâton à demeure sur l'épaule de la personne qui a parlé la dernière, il ajoute: bâton pose. L'aveugle doit deviner et nommer la personne sur laquelle le bâton est posé, sans quoi il donne un gage et reste sur la sellette. Lorsqu'il a deviné, la personne nommée vient prendre sa place. On conçoit quelle difficulté il y a à deviner juste, et combien de gages ce ieu peut fournir.

Afin de simplifier son apparente difficulté, je dirai de

suite que le magicien doit avoir plusieurs compères parmi les joueurs; ce sont ces compères qu'il envoie les premiers sur la sellette. Ceux qui restent dans la réunion excitent à parler les personnes qui ne sont pas dans le secret. Toute la finesse du jeu consiste à poser le bâton magique sur l'épaule de la personne qui a parlé la dernière; la voix de cette personne sert à la faire reconnattre du compère. Aussi ceux qui ne sont pas prévenus de cette particularité ne peuvent-ils deviner que par le plus grand hasard, ce qui les force à accumuler gages sur gages avant de recouvrer leur liberté.

Il arrive quelquefois que, pour se venger d'avoir été si complétement dupes, les joueurs s'écrient à l'unanimité qu'il faut brûler les sorciers. Alors si ce sont des magiciennes, elles sont condamnées à être embrassées par tous les messieurs; et si ce sont des magiciens, on les fait chanter, déclamer ou faire simultanément queques autres courtes pénitences. C'est un dédommagement de celles que l'on va subir en si grande quantité.

#### 23. La Loterie d'amour.

On se procure un sac dans lequel sont contenus autant de billets qu'il y a de personnes qui composent la réunion: quelques-uns de ces billets sont blancs; d'autres portent:

— Bon pour un baiser au porteur, ou pour plusieurs baisers. — Bon pour une confidence, ou pour trois mètres d'amour. — Je soussigné reconnais devoir une chanson, un, deux ou plusieurs gages. — Billet de portier, de soldait prussien, de voyageur à Cythère, de pellerin, de mendiant, de pénitente, de muette, etc. (Voyez à la troisième partie: Pénitences, l'explication de ces mots.) Une personne de la réunion, nommée le buraliste, prend le sac où sont tous les billets roulés; elle l'agite, et le présente à la personne qui est à l'extrémité droite du cercle. Cette personne, mettant la main dans le sac, tire un billet qu'elle déroule; le buraliste fait circuler le sac jusqu'à la fin du cercle, et

chacun ensuite est tenu d'exécuter ce qu'ordonne le billet qu'il a amené: ceux dont les billets sont blancs n'ont rien à faire. Quand la loterie d'amour est double ou triple, c'estaddire qu'il y a une ou deux fois plus de billets que de joueurs, on tire une ou deux fois avant d'agir, parce qu'il arrive que, pour beaucoup de personnes, le second tirage annule le premier; en effet, un billet blanc pris en second dispense de la nécessité d'obéir au premier, quelle que soit la chose qu'il porte: un billet blanc, amené lors des premiers tirages, n'empêche pas les autres billets d'avoir leur effet.

Cette dernière manière de jouer à la loterie d'amour est la plus amusante, quoique l'autre soit très-divertissante aussi. Dans tous les cas, dès qu'on a rempli la condition qu'imposent les billets, on les roule et on les remet dans le sac, qui passe entre les mains d'un nouveau buraliste: c'est ordinairement la personne qui a donné le dernier gage ou subi la dernière pénitence; le dernier billet est échu de droit au buraliste. Ce jeu suffit à la soirée, car il fait rire beaucoup et longtemps.

#### 24. La Loterie des Conseils.

Nous verrons plus loin que les Conseils forment un jeu spécial fort intéressant, mais qui exige extrêmement de circonspection, d'adresse et d'usage du monde, pour ne pas blesser ou ennuyer les personnes auxquelles on fait dire par un tiers des conseils malins ou flatteurs. La loterie des conseils n'a point ce double danger; le sort, chargé de conseiller les gens, peut tout leur dire impunément. Si quelques vérités piquantes arrivent à bon port, le rire est général, et ne peut irriter: si, au contraire, elles forment contraste, l'hilarité, qui prend un autre caractère, est encore sans inconvénient. Les compliments bien placés fournissent aux messieurs l'occasion d'adresser des choses aimables aux dames, ou aux personnes respectables par leur âge et leurs qualités.

Les formes de ce jeu sont à peu près les mêmes que celles du précédent: les billets sont également numérotés selon le nombre des joueurs: il v en a quelques-uns de blancs: on les mêle et les tire à la ronde dans un sac: chacun tire un numéro roulé, et doit, avant de le dérouler et de le lire, dire ce qu'il présume sur son contenu. A cet effet, la personne chargée de présenter le sac aux consultations demande à chaque tireur: Que pensez-vous de ce conseil? Et le tireur répond selon qu'il lui vient en tête: Je le crois agréable, flatteur, sévère, caustique, juste, ou bien, il est blanc. Dès qu'il a ainsi annoncé son pressentiment, le billet est déroulé; et il est bien rare que la prédiction n'amène pas un gage, car on en doit un chaque fois que l'évènement ne la justifie pas. Ce premier désappointement excite déjà la galté de la réunion, galté que le contenu du billet augmente ordinairement. On peut aussi tirer la loterie double ou triple, et c'est la chese la plus divertissante de voir souvent la même personne amener un conseil qui contient un sarcasme, et l'autre une louange, surtout lorsque, interrogée sur le premier, elle a dit qu'elle le croit flatteur, et qu'elle a répondu, au sujet du second, qu'elle le présume méchant. Je ne m'arrêterai pas à faire remarquer tout le plaisir que ce joli jeu est susceptible de procurer; j'aime mieux donner quelques notions sur les conseils que doivent porter les numéros.

- 1. Ne cherchez pas tant à plaire, jeune et vive coquette : qui ne s'adresse qu'aux yeux, touche rarement le cœur.
- 2. Jeune élégant, ta vanité te fait rechercher cette femme vaine; garde-toi de continuer, car l'amour-propre fait quelquefois croire à l'amour.
- 3. Laissez un peu plus vos aimables qualités à découvert; la modestie ne doit point être l'ennemie de la jeunesse, que votre exemple guiderait.
  - 4. Je vous conseille de chercher toujours à remplir

votre coffre-fort, dame nature ne vous ayant pas donné d'autre richesse.

- 5. Soyez toujours aussi aimable, pour être toujours aussi aimée.
- 6. Continuez à nous mettre dans l'embarras du choix de vos talents.
- 7. N'enviez personne en particulier, car tout le monde est au-dessus de vous.
- 8. Ne chantez qu'en carême, afin de nous sider à faire pénitence.
- 9. Ne vous mariez pas, par pitié, pour ne pas engager les personnes de votre connaissance à prendre l'hymen en aversion.
- 10. Tachez d'imposer silence au temps, ou attendez le crépuscule, pour dissimuler votre age.

En voici bien assez pour aider mes lecteurs à préparer leur loterie.

## 25. La Loterie des reproches.

C'est, à peu de chose près, le même jeu que le précédent; la seule différence est qu'au lieu de conseils, les numéros contiennent des reproches. La forme est seulement changée, car le fond demeure le même; ce sont toujours des observations flatteuses ou caustiques que le sort est chargé de distribuer à chacun; les reproches seront conçus à peu près ainsi: il va sans dire que je n'ai point la prétention de les présenter pour modèle, non plus que les dix conseils ci-dessus; c'est uniquement pour aider à la description du jeu.

## Reproches.

- 1. Ne jouez pas avec le feu.
- 2. L'amour vous reproche d'être trop sévère, et la raison de ne l'être pas assez.
- Je vous reproche de n'être pas muette, et vous devez savoir pourquoi.

- 4. Combien d'heures avez-vous passées à confectionner votre teint et vos grâces?
- 5. Vous êtes inconcevable : tous les malheureux que fait le sort sont consolés par vos bienfaits : tous les infortunés que font vos rigueurs sont abandonnés par votre indifférence.
- 6. Un journal des modes ambulant est-il un homme? La réponse à cette question décide ce que vous serez.
  - 7. Un pédant instruit est un sléau d'ennui.
- 8. Combien de fois avez-vous dû vous faire l'application de ces vers du caustique Lebrun?

Eglé, belle et poète, a deux petits travers: Elle fait son visage, et ne fait pas ses vers.

On peut, d'après ces indications, jouer à la Loterie des révélations, des pressentiments, des vérités; car, en dépit d'un proverbe pourtant bien vrai, à ce petit jeu là, toute vérité est bonne à dire.

#### 26. Le Mot deviné.

Ce jeu va sans doute paraître simple, fade, mais je ne veux rien omettre, et, du reste, lorsqu'un certain nombre de personnes ignorent la règle secrète du jeu, il est propre à faire donner des gages; c'est le principal, l'unique mérite des jeux de cette série et de beaucoup d'autres, ainsi donc ne le dédaignons pas.

Le mot deviné s'explique par son titre; en effet, il s'agit de deviner un mot donné, qui se trouve confondu avec plusieurs autres. La convention varie quelquefois: ainsi l'on convient d'avance que le mot à deviner sera placé immédiatement après un mot de deux, trois ou quatre syllabes; qu'il sera le seul adjectif de la phrase, etc. Donnons un aperçu du jeu: la réunion se forme en cercle; la personne qu'a désignée le sort va se placer au bout du salon, en se bouchant les oreilles; on passe dans une chambre voisine: on convient du mot; on la rappelle,

et le joueur chargé de la faire deviner, lui dit en lui montrant la personne qui l'avoisine : Madame (s'il est un monsieur, car alors il doit parler d'une femme) est allée ce matin chez une modiste; elle se proposait d'y acheter des rubans, des fleurs, des garnitures, lorsqu'un ramoneur a frappé ses veux et obtenu sa bourse; le devin dira que le mot est ramoneur, s'il est averti que le mot à deviner doit suivre immédiatement un mot de quatre syllabes; il dira fleurs, s'il croit que le mot précédent n'en doit contenir que deux; ainsi on laisse dire plusieurs mots au devin, et s'il ne connaît pas la finesse du jeu, et qu'il devine par hasard, on lui demande pourquoi il a nommé tel mot; s'il ne peut donner de raison satisfaisante, on le condamne à payer. Le devin peut s'adresser à toutes les personnes du cercle, celle qui le fait deviner la dernière lui succède.

Voici un exemple de la seconde convention: je pensais ce matin, dira-t-il, qu'une femme acarithre est comme un lys à tige d'ortie. Le devin ne manquera pas de dire acarithre, puisque c'est la seule qualité énoncée dans cette phrase.

## CHAPITRE IV.

## JEUX D'ATTRAPE.

Ne point faire de dupes, et ne pas l'être, est la devise de toute personne sage; on doit donc mettre à ces jeux la réserve qu'imposent toujours la bienséance et l'aménité. De cette façon, ils peuvent devenir très-amusants pour toute une réunion sans fâcher la personne choisie pour divertir les autres. Je crois inutile de rappeler à mes lecteurs que le bon goût commande à tout joueur attrapé d'être beau joueur et de ne pas se fâcher à propos d'un jeu.

J'ajouterai quelques jeux inédits aux jeux d'attrape

que l'on joue ordinairement: le tout ensemble ne fera pas une longue série; mais une condition essentielle des jeux de ce genre, après celle d'être modérés, est d'être rares et courts.

#### 1. Voir la Mort.

La personne que l'on choisit pour lui montrer la mort (et c'est ordinairement un monsieur), s'agenouille devant une dame: elle lui bande les yeux, lui prend les deux mains, les lui lève, puis les baisse, les lui tourne derrière le dos, et lui croise sur la poitrine. Toutes ces simagrées ne font rien à l'affaire, mais elles tiennent le patient dans l'attente d'une cérémonie extraordinaire. La dame a soin, en tournant et retournant ainsi les bras de sa victime, de prononcer à demi-voix des mots baroques. Quand elle l'a bien préparé, elle lui lève les bras au-dessus de la tête, lui joint les doigts, en les lui appliquant les uns sur les autres, et lui dit: Appelez la mort, elle vous apparattra. — Mort! Mort! s'écrie le patient; et la dame, en lui mordant le bout des doigts, lui apprend comment on voit la mort.

Je n'aime pas que les messieurs soient voleurs de baisers, mais si j'étais le monsieur mordu, je me léverais rapidement, j'arracherais mon bandeau, je le passerais sur les yeux de la malicieuse sibylle, et l'embrasserais, quoi qu'elle pût faire et dire. Il n'est pas ordinairement besoin de donner ce conseil au jeune homme attrapé.

## 2. L'Œut caché.

On annonce que l'on va jouer à la pincette, ou à l'oracle musical. On désigne un chercheur, et on le prévient secrètement de la malice que l'on médite. Comme le titre l'annonce, c'est un œuf que l'on cache en quelque endroit du salon, et toujours près de la personne que l'on veut attraper. On a la prévoyance, en commençant le jeu, d'inviter tous les messieurs à garder leur chapeau. Le chercheur est bien habile, dit quelqu'un, en moins de rien il aura trouvé l'œuf à cette place; c'est alors que, feignant une inspiration subite, la personne chargée de cacher l'œuf s'adresse au monsieur que l'on veut attraper, et lui persuade de placer l'œuf sous son chapeau afin de dérouter le chercheur. On rappelle ce dernier, il fait plusieurs tours, se donne beaucoup de mouvement et feint de s'impatienter; à la fin, et comme si l'impatience le maîtrisait, il s'adresse à celui qui a l'œuf sous son chapeau, et lui appuie brusquement la main sur la tête, en s'écriant : « Mais dites-moi donc où est ce maudit œuf? » Ecrasé sous le coup, l'œuf ne tarde pas à emplâtrer la tête de la personne attrapée, et lorsqu'il est cru, il lui coule sur la figure et dans le cou.

Je ne vois pas quel plaisir on peut trouver à ce jeu malpropre et ridicule, qui peut engager les messieurs dans des querelles très-sérieuses.

Je recommande donc à ceux de mes lecteurs qui voudraient s'amuser à ce jeu de prendre, au lieu d'un œuf cru, un œuf dur, afin que la personne attrapée en soit quitte pour avoir les cheveux seulement barbouillés, ce qui ne sera pas trop malheureux, puisque le jaune d'œuf dégraisse bien la chevelure.

# 3. Le Singe.

Les jeunes gens seuls prennent part à ce jeu, et l'on dit à ceux que l'on veut choisir pour dupes, que le tour des dames viendra après. Tous sont obligés, sous peine de donner des gages, d'imiter les gestes du conducteur du jeu. Après quelques grimaces divertissantes, celui-ci feint d'essuyer la sueur de son visage, et se frotte la figure avec son chapeau. Les singes en font autant; et comme on a noirci à l'avance le bord des chapeaux des dupes, ces pauvres joueurs se barbouillent eux-mêmes en voulant singer le directeur.

#### 4. Le Cavalier barbouillé.

Comme dans le jeu précédent, il n'y a que deux acteurs, une dame et un monsieur; les autres personnes de la \réunion forment la galerie et s'amusent aux dépens du pauvre barbouillé.

Une dame fait choix d'un monsieur que l'on veut attraper, et le place devant elle en ayant soin qu'il ne se trouve pas de glace vis-à-vis ou de chaque côté de sa dupe. Elle se fait apporter une assiette et un verre d'eau et en fait donner autant au monsieur qui lui fait face; le dessous de l'assiette donnée à ce dernier doit être noirci à la fumée. Ensuite, elle lui ordonne d'imiter ses mouvements. Alors elle trempe un doigt dans le verre d'eau et le passe sur sa figure, puis elle le porte sous le dessous de l'assiette, le repasse sur sa figure, et ainsi de suite. . Au bout de quelque temps, le pauvre cavalier s'est barbouillé lui-même la figure avec le noir de fumée qui se trouvait sous son assiette. Alors on le débarrasse de l'assiette et la dame le mène devant une glace où le pauvre homme a tout le loisir de s'essuyer pendant que l'on rit de son infortune.

#### 5. Le Couteau.

Un des joueurs feint de parier avec un autre que, par la seule force de sa mâchoire, il fera sauter un couteau placé entre ses dents dans un vase posé sur sa tête. Il monte sur une chaise, se fait apporter un vase dans lequel on a mis en secret de l'eau (je préfèrerais remplacer l'eau par de la fine sciure de bois, ou autre poussière). Il prend un couteau, et tout en paraissant se préparer à exécuter son prétendu tour, il le laisse tomber adroilement près de la personne que l'on a prise pour la dupe du jeu : celle-ci s'empresse de se baisser pour le ramasser, et, pour prix de sa complaisance, le malin parieur

lui verse sur le corps l'eau, ou plutôt la poudre contenue dans le vase qu'il tient à la main.

#### 6. Pince-sans-rire ou Pince-minette.

Ce jeu d'attrape est un peu plus praticable que les précédents. On convient que chacun pincera légèrement quelque partie du visage de son voisin de droite, et que la personne qui rira lorsqu'on lui pincera le nez, le menton, ou toute autre partie de la figure, sera condamnée à payer un gage. Tout le monde se met à la besogne, mais non pas avec les mêmes intentions, car deux malins joueurs ayant préparé en cachette un bouchon de liège brûlé, s'en noircissent le bout des doigts, et se placant à gauche de deux personnes prises pour dupes, leur barbouillent le visage en les pinçant. Cette attrape réagit en quelque sorte sur le reste de la réunion, car on se met à rire et l'on donne des gages; mais le plus comique, c'est de voir les deux joueurs attrapés qui se moquent l'un de l'autre, persuadés chacun de leur côté que ce n'est point à leurs dépens que l'assemblée se divertit.

Un jeune homme, dont on avait ainsi chamarré le visage, s'en apercevant, feignit de rire de son compagnon d'infortune, et quand il vit tout le monde se moquer de sa crédulité, il se leva très-vite en disant: Eh! mais vous riez tous, on ne suffit plus à donner des gages, il faut les gagner tout de suite; et embrassant ses voisines à droite et à gauche avec la plus grande rapidité, il eut en un clin-d'œil mis les visages des railleurs à l'unisson du sien.

## 7. Baiser à la pincette.

Pour donner un baiser de cette manière, on prend les joues de la personne qu'on embrasse avec le pouce et l'index. L'attrape consiste à se noircir secrètement le bout des doigts avec du liége brûlé, lorsqu'après avoir embrassé ainsi à la ronde, on arrive à la vietime désignée.

## 8. Le Sifflet.

Quelques-uns des jeux qui nous occupent sont une modification d'autres jeux : ainsi le Sifflet est le jeu du Furet changé en attrape; c'est un de ceux que l'on peut se permettre en bonne compagnie.

Les joueurs se placent en rond, debout, et prennent un ruban d'une grandeur relative à leur nombre, absolument comme s'ils voulaient jouer au *Furet*. Quelques-uns d'entre eux proposent de remplacer par un sifflet l'anneau dont on se sert ordinairement, et la majorité accepte cette proposition.

On commence à chanter le refrain du furet, et l'on fait entrer dans le cercle la personne que l'on veut attraper. On feint de faire passer rapidement le sifflet entre les mains, et l'on occupe ainsi la dupe. Pendant qu'elle s'exerce à chercher le sifflet, un des joueurs le lui attache sur l'épaule, ou au bas de son habit, à l'aide d'une épingle dont la pointe, recourbée en crochet, est passée dans un ruban noué au sifflet : on lui dit ensuite de chercher à surprendre cet instrument entre les mains de la personne qu'elle entendra siffler.

Le cercle se reforme, et le refrain continue; pendant que la dupe, placée au centre, observe la contenance des joueurs, et cherche à découvrir, en attendant la fin du refrain, quelle est la personne qui tient le furet, un coup de sifflet part derrière elle; la dupe se retourne vivement et présente ainsi l'instrument à une autre personne, qui siffle aussitôt: elle se hâte de faire un demi-tour, et un troisième coup de sifflet se fait entendre; elle redouble de vigilance, d'activité; et, dans l'instant qu'elle croit se saisir du furet, les coups de sifflet retentissent avec plus de force à son oreille. Assez souvent le joueur pris pour dupe découvre la malice au bout de quelque temps; mais, d'autres fois, voyant que l'on rit de l'inutilité de ses recherches, il se pique au jeu, et son opiniâtreté porte à l'excès la gaîté des autres joueurs.

## 9. Frère, on me bat.

C'est le jeu de la main-chaude, revu et corrigé par la trahison. On demande à celui que l'on a dessein d'attraper s'il connaît le jeu de Frère, on me bat : sur sa réponse négative un officieux lui propose de le lui apprendre, et dit qu'il le sera avec lui. On leur bande les yeux à tous deux, et on les fait mettre à genoux chacun devant un confesseur. Comment se mésier d'une personne qui prend un rôle semblable au vôtre? Le mystifié croit que ce jeu est une espèce de main-chaude, et, selon ses instructions, il dit à son traître camarade : Frère, on me bat, chaque fois qu'il est frappé; le faux-frère, qui le bat et se bat lui-même, lui demande : Qui t'a frappé? L'autre, bien loin de soupconner son frère, nomme quelqu'un de la réunion, et ne devine point par conséquent. Pour mieux le tromper, le traître lui dit aussi : Frère, on me bat, et nomme aussi la personne qui lui vient en tête. Quand les autres joueurs le frappent, le mystifié pourrait du moins deviner, mais comme son confesseur s'entend avec le faux-frère, le premier a tout le loisir de rester; le traître ne manque pas de dire que l'on frappe son frère trop fort; enfin, quand il est las de rester à genoux, il se laisse frapper par quelqu'un qu'il nomme et qui prend sa place afin de devenir faux-frère à son tour. Il n'y aurait pas de raison pour que l'épreuve du patient finisse; mais heureusement le remède naît du mal: en restant si longtemps on soupconne la fraude.

## 10. Le roi d'Ethiopie.

Cette mystification et la suivante peuvent faire trouver grâce pour les jeux d'attrape, parce qu'elles sont divertissantes et ne causent que l'apparence d'un désagrément au mystifié. Néanmoins on fera bien de faire attention au caractère des personnes que l'on veut attraper. Le roi d'Ethiopie a moins d'inconvénients que les autres amusements de cette espèce, parce que les dames sont chargées de la trahison, et que le monsieur attrapé peut se venger agréablement sur elles. Mais quand les traîtres sont des hommes, il en peut résulter les plus fâcheuses altercations.

Une dame se charge du rôle de fée, et reçoit une baguette, marque de sa dignité: elle est assistée de deux dames d'honneur qui portent chacune un grand cornet de papier; les autres dames se groupent autour d'elles.

La fée monte sur une chaise ou sur un tabouret, et s'adressant à l'assemblée, elle dit: « Peuple, magistrats et grands du royaume d'Ethiopie, je vous ai fait assembler en ce jour solennel pour vous donner un roi que je choisirai parmi vous, et pour procéder à la nomination des grands officiers de sa couronne. Que chacun s'approche avec confiance, et qu'il me fasse secrètement connaître les dignités et les emplois auxquels il doit être en droit d'aspirer: si ses prétentions sont fondées, elles seront satisfaites sur-le-champ. »

Cette harangue achevée, la dame d'honneur placée à gauche de la fée lui présente son cornet; la fée l'applique à son oreille, et le monsieur qui se trouve le plus près d'elle, du même côté, paraît lui adresser quelque demande. Elle prend le second cornet des mains de l'autre dame, et le portant à sa bouche, comme si elle embouchait une trompette, elle dit d'un ton emphatique au prétendu solliciteur: « Vos souhaits sont remplis. »

Tous les messieurs s'adressent ainsi successivement à la fée, qui feint quelquefois de repousser leurs sollicitations. « J'ai disposé de l'emploi que vous désirez, dit-elle, les droits d'un autre étaient plus justes. » Si le joueur dont on veut s'amuser ne demande qu'une place d'officier de la couronne, elle lui répond que tous les emplois de ce genre sont distribués, et qu'elle lui en a réservé un plus digne de lui; que ses vertus le rendent digne du trône. Si par hasard il avait sollicité la royauté, la fée la lui aurait accordée avec empressement. Dans l'un et dans

l'autre cas, elle le présente comme sonverain aux autres joueurs qui s'inclinent respectueusement, et elle commande à ses dames d'honneur de le couronner. Celles-ci font agenouiller le mystifié sur un tabouret ou une chaise basse, vis-à-vis la fée. Pendant qu'elles lui posent une couronne de papier doré sur la tête, la fée décrit des cercles magiques avec sa baguette, et prononce des mots baroques et inintelligibles; puis, s'approchant du nouveau monarque, elle l'apostrophe en ces termes. « Reconnaissez la puissance du génie qui vous protége, et fermez les yeux pour ne pas être ébloui des torrents de gloire que ie vais répandre sur votre tête. » Le roi obéit, et au même instant la fée lui souffle au visage avec l'un des cornets de papier dans lequel on a introduit du noir d'ivoire bien fin; en sorte que, sans qu'il puisse s'en douter, sa figure ressemble à celle d'un africain. Tous les joueurs s'écrient: Vive le roi d'Ethiopie! et il est conduit en grande pompe vers un fauteuil placé au milieu de l'appartement. On le complimente sur son heureux avènement au trône : la fée lui présente les grands officiers de sa maison : « Voilà, dit-elle, votre capitaine des gardes, votre grand-écuyer, votre grand-veneur, votre chambellan, votre premier médecin, votre valet de chambre, etc., etc., qui viennent commencer leurs fonctions auprès de Votre Maiesté. »

Alors tous les messieurs que la fée désigne avec sa baguette, à mesure qu'elle parle, s'approchent du souverain avec les marques de leurs dignités; le capitaine des
gardes prend une canne en guise d'épée; le grand écuyer,
le grand-veneur, s'affublant de leur mieux, viennent lui
présenter leurs services; enfin, le valet de chambre, pour
commencer les fonctions de sa charge, lui offre un miroir... Le pauvre sire aperçoit alors sa burlesque figure,
et tandis que chacun jouit de sa confusion et crie: Vive
le roi d'Ethiopie, vive le roi des corbeaux! il n'a rien de
mieux à faire que d'imiter le mystifié de pince-sans-rire,
et d'embrasser la fée, les dames d'honneur et toutes celles
qu'il peut attraper.

Quelquefois, après avoir été proclamé roi, la dupe fait des présents à chaque personne de sa cour, et prête à chacun de longs compliments; cette pratique prolonge le jeu outre mesure, et doit le rendre excessivement fastidieux. Les jeux d'attrape ne sont supportables que lorsqu'ils sont courts.

#### 11. La reine de Nubie.

Encore un barbouillage dans le genre du précédent, mais plus agréable, parce que le moyen qu'on emploie pour noircir le visage de la personne que l'on veut attraper, est beaucoup plus simple et plus sûr.

Une dame de l'assemblée prend le nom de reine de Nubie: elle est munie d'une petite boîte à double fond, s'ouvrant des deux côtés; dans l'un est déposée une petite figure noire, arrangée sur quelque éteffe de même couleur, afin qu'on ne puisse découvrir la ruse; dans l'autre côté est du noir d'ivoire. Avant de commencer le jeu, la reine de Nubie fait voir la petite figure à tous les joueurs, la leur fait même toucher, et annonce que l'on verra cette figure faire plusieurs mouvements, et s'animer, pour ainsi dire, au souffle d'une personne de la réunion. Ces préliminaires ont pour but d'inspirer une grande sécurité à la personne que l'on destine à être dupe.

Maintenant, dit la reine, voici les règlements que l'on aura à observer; faute de quoi l'on paiera un gage :

1º Dès que l'on sera appelé pour souffler sur la petite agure qui représente l'amour, il faudra se lever aussitôt et croiser les bras sur sa poitrine; 2º s'avancer avec gravité vers la reine de Nubie; 3º la saluer à l'orientale et sans proférer une parole; 4º souffler, sans rire, sur le petit amour; 5º retourner à sa place en gardant toujours un air sérieux, et saluer encore en silence avant de se rasseoir.

Après ces instructions, la reine de Nubie débite les vers suivants :

L'illustre reine de Nubie A dans ce coffre emprisonné Un amour africain sans vie: Sur ce petit infortuné, Que chacun de vous, je vous prie, Veuille bien souffler tour à tour. Et l'amour

Reverra le jour.

La reine commence par appeler plusieurs joueurs avant celui que l'on se propose d'attraper : ils observent le cérémonial prescrit, et soufflent de toute leur force dans la boite : leur exemple est bien propre à encourager le futur mystifié, car il ne leur arrive pas le moindre accident.

Chaque fois qu'une personne a soufflé sur le petit amour. la reine de Nubie reserme la boîte, frappe légèrement dessus, et la porte à son oreille, en disant :

> Tic, tac, tic, tac, hélas! hélas! L'amour ne ressuscite pas.

Lorsqu'enfin vient le tour du joueur que l'on veut prendre pour dupe, la reine lui présente adroitement le côté de la boîte qui contient le noir d'ivoire, de sorte qu'en soufflant dessus il en a le visage entièrement couvert. ce qui excite le rire de tous les spectateurs, qui chantent autour du mystifié :

> Vive l'amour et son libérateur, Qu'on prendrait pour un ramoneur!

La dupe de la reine de Nubie a la ressource qu'a employée en pareil cas le roi d'Ethiopie, et même je lui conseille de ne pas priver de ses caresses les messieurs qui rient le plus de le voir ainsi masqué.

On peut changer ce jeu du noir au blanc; l'appeler la reine blanche, faire la figure de l'amour en plâtre, et remplir l'autre côté de la boîte de farine, de manière à ce que le joueur pris pour dupe ait la figure tout enfarinée. Ce mode d'attrape est préférable; il salit moins, il a l'avantage de se distinguer de beauconp de jeux d'attrape dont le barbouillage noir forme la base. Il y a, dans ce cas, quelques changements à faire : au lieu de dire dans le couplet, un amour africain, on dit un amour candide et sans vie; puis pour le vivat final :

> Vive l'amour et son patron, Que l'on prendrait pour un mitron.

#### 12. Les Ambassadeurs.

Ce jeu est du goût de quelques personnes de la campagne qui s'y livrent lorsque des folies croissantes en ont dissimulé la sottise et le danger: mais moi qui en donne la description avec calme, je ne les dissimulerai pas.

On élit un roi, ou l'on tire la royauté au sort, en s'arrangeant de manière que le sort tombe sur la personne que l'on a dessein d'attraper. On conduit ensuite solennellement ce pauvre sire dans un appartement où l'on a dressé d'avance un trône à bascule; on l'invite à faire choix de deux ministres destinés à être les soutiens de son trône, c'est-à-dire que la bascule sur laquelle se place le souverain est maintenue par le poids de leurs excellences, qui prennent adroitement la précaution de s'asseoir avant sa majesté, qui doit siéger entre elles.

Dès que le nouveau monarque est installé, des ambassadeurs font demander une audience qui leur est immédiatement accordée; ils sont introduits. Les jeunes gens qui remplissent ce rôle sont vêtus grotesquement et portent des bonnets très-élevés: ils s'avancent avec une gravité risible; parvenus au pied du trône, ils s'inclinent avec respect, et au même instant sa majesté se voit mouilée de la tête aux pieds par l'eau contenue dans les énormes bonnets de ces ambassadeurs. Indignés d'une pareille audace, les ministres se lèvent en même temps, et le pauvre sire prend un bain complet dans un baquet placé sous son trône et artistement masqué par quelque draperie.

## 13. L'Encens.

On érige en dieu ou en roi la personne que l'on veut attraper, et, pour l'encenser, on coupe du crin en trèspetits morceaux. On en remplit une gibecière ou tout autre objet en forme de sac, que l'on agite devant elle comme un encensoir, et l'on s'y prend de manière à ce que cet encens maudit pénètre dans son col et dans sa poitrine.

#### CHAPITRE V.

#### JEUX DE MÉMOIRE.

. Les jeux de mémoire sont les plus généralement répandus. Moins bruvants et plus calmes, ils conviennent aux mamans, aux personnes tranquilles; plus faciles que les jeux d'esprit, ils sont choisis par les gens timides, un peu paresseux, et sont en même temps la ressource des réunions très-nombreuses; car il est difficile, pour ne pas dire impossible, de réunir une grande quantité de gens propres à improviser agréablement des histoires compliquées, à deviner des énigmes, des logogriphes, à adresser aux joueurs des compliments délicats, impromptu, soit en prose, soit en vers. Un certain nombre de jeux de mémoire participent aux agréments et aux difficultés des jeux d'esprit, mais pour un ou deux joueurs seulement, comme dans les jeux du Chasseur, du Peintre, du Papillon, etc., et toutes les autres personnes de la réunion doivent se borner à répondre, d'après leurs noms et les conditions du jeu, à l'histoire que le chef du jeu est chargé d'improviser : on voit que tout s'arrange au mieux.

Je vais commencer par ceux des jeux de mémoire où tout le monde, sans exception, joue un rôle semblable, et je terminerai par ceux qui demandent un conducteur. Je les renvoie à la fin de ce chapitre, parce qu'ils sont les plus distingués; par ce motif, les jeux à mots difficiles vont précéder, car ils tiennent le dernier rang, et beaucoup de personnes les jugent trop communs pour en faire usage. Cependant les efforts risibles que font le plus grand nombre des joueurs pour les prononcer, les termes comiques qu'on y substitue involontairement, la quantité de gages qui s'ensuit, devraient défendre ces jeux du mépris.

1. Si j'étais petite pomme d'api.

Comme pour la plupart des jeux d'action de ce chapitre, la réunion assise se forme en cercle, et l'un des joueurs dit à son voisin de droite ces mots, que celui-ci doit ensuite exactement répéter: Si j'étais petite pomme d'api, je me dépetite-pomme-d'apierais comme je pourrais. Cette phrase fait le tour du cercle, et la personne qui l'a estropiée paie un gage: il s'en est ordinairement trouv plus d'une. C'est bien encore pis, lorsqu'au second tour le joueur qui a commencé ajoute: Et vous, si vous étiez petite pomme d'api, comment vous dépetite-pomme-d'apieriez-vous? Cela doit se dire très-vite; il en est de même pour tous les autres jeux.

# 2. Si j'étais petit pot de beurre.

Ce jeu étant absolument pareil au précédent, je me bornerai à rapporter la phrase qui le compose, en la partageant par un tiret. — Si j'étais petit pot de beurre, se dit-on les uns aux autres, je me dépetit-pot-de-beurrerais comme je pourrais. — Et vous, ajoute-t-on, si vous étiez petit pot de beurre, comment vous dépetit-pot-de-beurreriez-vous?

- 1º Quand un cordier cordant veut accorder sa corde,
- 2º Pour sa corde accorder, trois cordons il accorde;
- 3º Mais, si l'un des cordons de la corde décorde,
- 4º Le cordon décordant fait décorder la corde.

Les numéros indiquent que l'on dit un vers à chaque tour; on les ajoute toujours les uns aux autres, de manière qu'au quatrième tour on doit répéter le quatrain tout entier; c'est un des plus jolis jeux de cette espèce : il fait beaucoup rire, et produit des gages à foison.

# 3. Le Grain d'orge.

1º Gros gras grain d'orge, quand te dégrogragraind'orgeriseras-tu? — 2º Je me dégrogragrain-d'orgeriserai quand tous les autres gros gras grains d'orge se dégrogragrain-d'orgeriseront.

## 4. Je vous vends mon baril.

1º Je vous vends mon baril, bien lié, bien bandé, bien caï-faï-botté. — 2º Si j'avais la liure, la bandure, la caï-faï-botture. — 3º Je le lierais, je le banderais, je le caï-faï-botterais. — 4º Comme celui qui l'a lié, bandé et caï-faï-botté.

C'est toujours au dernier tour que les gages pleuvent, car on a toute la phrase à dire, et il est presque impossible, à moins d'une grande habitude et d'une rare flexibilité d'organe, que l'on prononce ce galimatias correctement et promptement. La phrase qui forme le jeu précédent est l'une des plus difficiles.

# 5. Je vous vends ma ville de Rome.

Ce jeu est le premier de ceux où la mémoire est seule en action.

J'aurais vraisemblablement de la peine à faire tout d'une haleine la description de ma ville de Rome. Ce jeu, qui paraît long dans la théorie, ne l'est point dans la pratique, car les joueurs exercés parlent avec tant de volubilité, que cette longue nomenclature est terminée en peu d'instants. Celui qui va lentement donne un gage

comme celui qui se trompe. On partage ordinairement la description en quatre parties pour les commençants; les personnes un peu plus habituées ne la divisent qu'en deux parties; les habiles, comme je l'étais à sept ans, disent le tout à la fois.

Voici comment on décrit ma ville de Rome. Je vous vends ma ville de Rome. Dans cette ville il y a une rue, dans cette rue il y a une maison, dans cette maison il y a une cour, dans cette cour il y a un jardin, dans ce jardin il y a un escalier, sur cet escalier il y a une chambre, dans cette chambre il y a un lit, près de ce lit il y a une table, sur cette table il y a un tapis, sur ce tapis il y a une cage, dans cette cage il y a un oiseau. — Voici la moitié de la ville de Rome; maintenant il faut retourner sur ses pas, et renverser la ville, selon l'expression du jeu; les personnes peu habituées s'arrêtent à ce renversement. Le voici:

L'oiseau dit: Je suis dans la cage; la cage, je suis sur le tapis; le tapis, je suis sur la table; la table, je suis auprès du lit; le lit, je suis dans la chambre; la chambre, je suis sur l'escalier; l'escalier, je suis dans le jardin; le jardin, je suis dans la cour; la cour, je suis dans la maison; la maison, je suis dans la rue. Voilà ma ville de Rome vendue.

Ce jeu, qui amuse beaucoup les enfants, peut servir à faire donner des gages aux personnes raisonnables; les joueurs fort exercés parlent avec une telle rapidité, qu'ils produisent une sorte de tic-tac comique, qui pique l'amour-propre des autres, et leur inspire un dépit plaisant.

#### 6. Le Jardin de ma Tante.

Ce jardin-là est plus connu que la ville précédente, qui se connaît seulement par tradition. En revanche, k jardin de ma tante a un intérêt particulier. On le joue de cette façon :

Une personne de l'assemblée est chargée de commencer

le jeu, et sert à marquer le point de jonction du cercle. Elle s'adresse à son voisin de droite, et après l'avoir averti que, s'il se trompe, hésite ou emploie un mot pour un autre en répétant ce qu'elle va dire, il donnera un gage; elle prononce la phrase suivante:

Je viens du jardin de ma tante: oh! le beau jardin que le jardin de ma tante! Dans le jardin de ma tante il y a quatre coins. Cette phrase est répétée par tous les joueurs; quand l'un d'eux se trompe en commençant la phrase, il paie un gage et ne la finit pas.

La phrase ayant fait le tour du cercle, le conducteur du jeu reprend: Je viens, etc., puis il ajoute: Dans le premier coin il y a un jasmin; je vous aime sans fin.

Cette nouvelle phrase, ajoutée à la première, ayant encore circulé, le conducteur répète le tout, et ajoute encore: Dans le second coin il y a une rose; je voudrais vous embrasser, mais je n'ose. Cette phrase répétée par le cercle, le conducteur ajoute de nouveau: Dans le troisième coin il y a un œillet, dites-moi votre secret.

Ici, la personne à laquelle s'adresse le conducteur lui confie, à voix basse, ce qu'elle juge à propos; cette personne, en adressant ensuite à son voisin la formule qu'on vient de lui dire à elle-même, reçoit sa confidence, et ainsi de suite.

Tout le monde ayant parlé et confié son secret, l'orateur reprend: Je viens du jardin de ma tante, etc. Arrivé à ces mots: dites-moi votre secret, il ajoute: Dans le quatrième coin il y a un pavot; ce que vous avez dit tout bus, répitez-le tout haut. Alors le voisin de l'orateur est obligé de faire sa révélation, ainsi que tous les autres joueurs. Ceux qui ne se doutaient point de cette condition se trouvent pris comme dans une souricière. Les secrets insignifiants, les malicieuses observations, les confidences trop tendres, divertissent à tour de rôle la réunion.

#### 7. La Feuille de laurier.

On sait que, lorsque la réunion se forme en cercle, une dame et un monsieur alternent tour à tour. Cela est important pour le jeu que je vais décrire, qui est encore un jeu de tradition. Quelques personnes doivent en connaître le mystère; les autres sont là pour payer et deviner.

Une dame commence, et prenant à la main un feuillage quelconque, soit naturel, soit artificiel, elle le présente au monsieur placé auprès d'elle à droite, en lui disant:

> Je vous vends ma feuille de laurier; Je vous aime d'un cœur entier, Comme Pâris aimait Hélène; Dites-moi si je perds ma peine.

On pense bien qu'à tout hasard le monsieur s'empresse de répondre négativement, et tout aussitôt on lui demande un gage. Il prend la feuille de laurier, et, la tendant à sa voisine, répète exactement les mots qu'on vient de lui adresser : s'il se trompe, encore un gage : sa faute est-elle dès le commencement, il paie, et ne doit pas moins continner, sauf à donner un troisième gage s'il fait une nouvelle bévue, car il faut absolument qu'il prononce: Dites-moi si je perds ma peine. La dame à qui s'adresse ce monsieur se rappelant qu'un non lui a valu un gage, et du reste croyant devoir l'affirmation à la réserve de son sexe, répond oui et paie à son grand étonnement. Cependant le quatrain malencontreux circule: le troisième joueur garde le silence et paie aussi. Le quatrième, instruit du secret, se penche à l'oreille de son voisin, et tout de suite les autres joueurs de parler bas et de payer. Mais, dira le lecteur, que faut-il donc faire? Répondre par un baiser. N'est-ce pas répondre par l'affirmative?

## 8. La clef du Jardin du Roi.

Après ce joli jeu, en voici deux très-médiocrement agréables; mais, par la monotonie et la construction obscure des phrases qui les composent, ils font donner des gages, et c'est l'essentiel dans les jeux.

La clef du jardin du Roi exige, comme le jardin de ma tante, une exacte répétition des phrases que dit le conducteur du jeu; on donne un gage quand on ne répète pas mot à mot.

Le conducteur dit d'abord : « Je vous vends la clef du jardin du roi. »

Après le tour, il ajoute : « Je vous vends la corde qui tient à la clef du jardin du roi. » Au troisième tour il dit encore : « Je vous vends le rat qui a rongé la corde qui tient à la clef du jardin du roi. »

Enfin, aux trois phrases réunies, le conducteur ajoute cette dernière: Je vous vends le chat qui a mangé le rat qui a rongé la corde qui tient à la clef du jardin du roi. » Pour figurer la clef du jardin du roi, on prend une clef, une boîte, des ciseaux, ou toute autre chose que l'on se passe de main en main.

On peut encore ajouter au discours à répéter : « Je vous vends le chien qui a mordu le chat qui a mangé le rat qui a rongé la corde qui tient à la clef du jardin du roi. » Au reste, le narrateur peut allonger le jeu jusqu'à ce qu'on ait assez de gages, ou l'abréger à volonté.

## 9. La maison du petit Bonhomme.

Ce jeu est exactement calqué sur le précédent; je l'indiquerai donc le plus brièvement possible:

1º Je vous vends la maison de mon petit bonhomme.

2º Je vous vends la porte de la maison de mon petit bonhomme.

3º Je vous vends la serrure de la porte de la maison de mon petit bonhomme.

4º Je vous vends la clef de la serrure de la porte de la maison de mon petit bonhomme.

5º Je vous vends la ficelle qui tient à la clef de la serrure de la porte de la maison de mon petit bonhomme.

## 10. Le Chevalier Gentil.

Ce chevalier gentil le serait assez peu sans une petite circonstance qui provoque la gaîté des joueurs. A mesure que l'on se trompe dans la répétition des phrases obligées du jeu, on reçoit un petit cornet de papier dans ses cheveux ou sur sa coiffure. Les dames mettent ces cornets aux messieurs, et les messieurs rendent le même service aux dames. Chacun s'efforce de les planter, tortiller de la manière la plus drôle, et la nécessité où sont les joueurs de rappeler continuellement leur mésaventure, se joint encore à leur mine grotesque pour faire rire aux éclats toute la réunion.

Avant de commencer, tout le monde s'appelle gentil. Cette dénomination change avec le sort : celui qui se trompe et reçoit une corne, s'appelle chevalier cornu; at-il deux cornes, il est dit biscornu; trois, tricornu; quatre, double biscornu, etc. Cette manière d'annoncer le nombre des cornes est beaucoup plus plaisante que de dire chevalier cornard à tant de cornes, ou demoiselle cornette à tant de cornes, comme on le fait quelquefois.

Ces préliminaires convenus, et une quantité suffisante de cornes préparée, le conducteur du jeu parle en ces termes à son voisin de droite: Bonjour, chevalier gentil, toujours gentil : moi, chevalier gentil, toujours gentil, je viens de la part du chevalier gentil, toujours gentil (il désigne son voisin de gauche), vous dire qu'il a un aigle à bec d'or.

Cette phrase doit être répétée mot à mot, sans la moindre hésitation, sans quoi une corne, et l'on dit en parlant de soi : *Moi, chevalier cornu, toujours cornu*, etc. La phrase fait le tour du cercle, non sans avoir semé des cornes sur son passage; car, beaucoup de personnes, habituées déjà à répéter chevalier gentil, oublient de dire, lorsqu'elles sont voisines d'un chevalier en faute: Je viens de la part du chevalier cornu, toujours cornu; elles l'appellent gentil, et partagent aussitôt son sort.

Le conducteur du jeu reprend la phrase et y ajoute, après ces mots à bec d'or, à pattes d'argent. Toutes les personnes du cercle les répètent après lui, et l'on ne manque point, en s'adressant aux chevaliers dont la tête est ornée d'une ou plusieurs cornes, de dire: Bonjour, chevalier cornu, biscornu, etc., toujours cornu, etc. Après les pattes d'argent, le conducteur ajoute: La peau de dentelle; puis ensuite les yeux de diamant, et enfin, ce qui achève de multiplier les cornes et les gages, et à plumes couleur de prunes de mirabelle à confire.

Pour rendre ce jeu plus divertissant encore, il faut planter les cornes de telle sorte qu'elles se balancent au moindre mouvement; prendre un ton lamentable lorsqu'on se donne à soi-même le titre de chevalier cornu, et légèrement railleur ou très-plaintif quand on le donne à ses voisins.

# 11. Le jeu de l'Alphabet, ou J'aime mon amant par A.

On se contentait autrefois, pour jouer à ce jeu, de dire que l'on aimait son amant (ou son amante) par A, parce qu'il est aimable, agréable, affable, adorable, etc., et tou-jours ainsi sur toutes les lettres de l'alphabet, en prétant à l'amant les qualités commençant par la lettre convenue. On disait donc: J'aime mon amant par B, parce qu'il est beau, bon; par C, parce qu'il est confiant, constant, caressant, et ainsi de suite pour toutes les lettres de l'alphabet. On suivait aussi la même marche en attribuant des défauts à son amant; ainsi, par exemple, on disait: Je n'aime pas mon amant par A, parce qu'il est affreux; par B, parce qu'il est bête; par C, parce qu'il est capricieux,

etc. Mais ce jeu est tellement facile, que l'on n'y trouvait aucun plaisir.

Il a donc fallu créer quelques difficultés pour avoir le plaisir de les vaincre, et l'on a voulu que le nom de son amant, le présent qu'on lui fait, le lieu où on le loge, le fruit dont on le nourrit, les fleurs ou les vêtements dont on le pare, aient, comme ses qualités, la lettre convenue pour initiale. Il est expressément défendu de répéter un mot déjà employé; et comme chaque lettre fait le tour du cercle, et qu'il est bien difficile que l'on ait la mémoire fournie comme un dictionnaire, les gages s'accumulent en peu d'instants. Voici quelques exemples de la manière dont on joue ce jeu:

J'aime mon amant par A, parce qu'il se nomme Alexis et qu'il est amusant : je lui donne un amandier pour qu'il se repose sous son ombre; je le loge à Abbeville; je le nourris d'asperges, et lui donne une guirlande d'aubépine et d'anémones.

J'aime mon amante par B, parce qu'elle se nomme Bathilde et qu'elle est belle et bonne : je lui donne un berret bleu; je la place dans un bosquet de Bercy; je la nourris de bonbons, et lui présente un bouquet de balsamines et de belles-de-nuit.

Si l'on veut ensuite parler des choses désagréables, l'on dit: Je n'aime pas mon amant par C, parce qu'il se nomme Claude et qu'il est colère: je lui donne un cheval pour qu'il s'éloigne au plus vite de moi; je l'exile en Californie, le nourris de chameau, et l'habille de corde et de chanvre.

Je n'aime pas ma maîtresse par D, parce qu'elle a le nom *Dorothée*, qu'elle est déplaisante et dédaigneuse : je l'envoie au diable ; je la fais dindonnière, etc., etc.

On suit cette marche pour toutes les lettres de l'alphabet; néanmoins il en est de si difficiles, qu'on est contraint de les passer; telles sont le K, l'X et l'Y.

# **12.** Monsieur le Curé n'aime pas les 0; que lui donnerez-vous?

La personne placée à l'extrémité du cercle adresse cette question au joueur qui l'avoisine, sans lui expliquer qu'il faut éviter d'offrir des mets dans le nom desquels la lettre O est employée. Trompée par la prononciation, cette personne et toutes celles qui ne connaissent pas le jeu s'imaginent qu'il ne s'agit que d'offrir des plats où n'entre aucune substance osseuse : elles font en toute confiance manger au curé des choux, des ognons, etc., et donnent un gage à chacune de ces offrandes. On pourrait. d'après la règle du jeu, servir au curé du canard, de la pintade, du veau et diverses autres viandes, mais ce serait éclairer les gens; aussi faut-il s'abstenir à la fois des substances où se trouvent des os, et dont le nom contient un 0. Il résulte de cette gêne que, forcés de ne point se répéter, de ne point hésiter (ainsi qu'il est défendu à tous les jeux), les trompeurs eux-mêmes donnent des gages répétés. Ils s'en lassent bientôt, se permettent d'offrir un repas osseux, et le secret de l'attrape n'en est plus un.

Quelques personnes remplacent le curé par la servante; mais il n'y a que le mot de changé, le jeu est le même.

# 13 La feuille d'Amour.

Un des joueurs conduit le jeu: pour cela, il prend un jeu composé de trente-deux cartes; il en distribue deux ou trois à chacun, selon le nombre des joueurs; après avoir examiné les cartes qui lui restent, il les met à l'écart. Ensuite, il demande à son voisin de droite: Avez-vous vu la feuille d'amour? — Celui-ci lui répond: Oui, j'ai vu la feuille d'amour. — Qu'avez-vous vu sur la feuille d'amour? reprend le premier. A cette nouvelle question, le second nomme la carte qui lui vient en tête, en évitant de désigner l'une de celles dont il est porteur. Il est im-

portant que chacun cache bien ses cartes, afin que le hasard dirige le jeu. La personne qui a la carte qui vient d'être nommée, la remet au conducteur; et si elle est d'un sexe différent que le joueur qui a nommé sa carte, elle doit l'embrasser.

Jusqu'ici le hasard fait tous les frais de ce jeu qui pourtant est au rang des jeux de mémoire : voyons le rôle que la mémoire doit y jouer. La personne qui vient de nommer une carte interroge à son tour le joueur qui l'avoisine à droite; ce joueur agit de même, et ainsi de suite pour le cercle entier. Il faut bien se rappeler les cartes déjà nommées, parce que celui qui nomme une carte désignée par quelqu'un, paie un gage. Il est facile de prouver qu'une carte a été nommée deux fois : le directeur du jeu n'a qu'à montrer qu'elle lui est revenue. Les personnes entre les mains desquelles il ne reste plus de cartes se retirent du jeu.

#### 14. La Volière.

Par sa nature, ce jeu aurait peut-être dû être rangé dans la série des jeux-gages, surtout si le conducteur du jeu inscrit les noms de ses oiseaux et des personnes qui les ont adoptés; mais ce jeu est plus compliqué que ne le sont ordinairement les jeux de cette espèce, et j'engage la personne qui joue le rôle de l'oiseleur à s'y prendre de manière à se rappeler les noms des habitants de sa volière, car l'inscription de ces noms fait languir le jeu.

On s'assied en cercle; celui des joueurs qui prend le nom et l'emploi d'oiseleur se tient debout et s'adresse successivement à chaque personne de la réunion; chacun lui confie à voix basse le nom de l'oiseau qu'il choisit. Si quelque nom a déjà été pris, l'oiseleur, sans dire par qui, avertit le joueur qu'il a déjà cet oiseau dans sa volière. L'oiseleur doit avoir très-bonne mémoire, afin de se souvenir exactement des noms; s'il craint de les oublier, il peut, comme je l'ai dit plus haut, écrire au crayon les

noms des joueurs et ceux des oiseaux; mais il vaut mieux qu'il y ait deux oiseleurs qui se partagent le soin de recueillir les noms choisis. Les oiseleurs prennent aussi le nom d'un oiseau quelconque. Quand l'oiseleur a fait sa ronde, et récapitulé en lui-même ce qu'on vient de lui dire, il annonce à la réunion de quels oiseanx est peuplée sa volière. Comme il a commencé à recueillir les voix à un certain point du cercle, il fera bien d'intervertir un peu l'ordre des déclarations, afin que les joueurs exercés ne devinent point à qui appartiennent les noms de ces oiseaux. Dames et messieurs, dira l'oiseleur, j'ai dans ma volière un chat-huant, une colombe, un aigle, une caille, etc., etc. (nous supposons ces oiseaux pour l'intelligence du jeu); puis, s'adressant à une personne de la réunion : Auouel de mes oiseaux, ajoute-t-il, donnez-vous votre cour?... auquel confiez-vous votre secret?... auquel arrachez-vous uns plume?... La personne interrogée répond à son gré, et suppose qu'elle donne son cœur à la colombe, qu'elle confie son secret à l'aigle, et qu'elle arrache une plume au chat-huant : le premier de ces oiseaux recevra d'elle, un peu plus tard, un baiser; le second une confidence, et le troisième donnera un gage. On peut arracher deux et même trois plumes, ce qui produit autant de gages; mais il faut user rarement de cette faculté.

Tous les joueurs interrogés successivement satisfont à ces trois questions, et l'oiseleur doit avoir soin de se rappeler ce qu'ils ont jugé à propos de faire; au reste, chacun l'aide à s'en ressouvenir. Il fait alors connaître quelles sont les personnes qui ont été désignées sous le nom des différents oiseaux, et c'est le moment de la distribution des baisers, des confidences et des gages. Il va sans dire que l'on ne peut se donner son cœur, son secret ou s'arracher une plume à soi-même: la personne à qui l'on n'a point arraché de plume devient oiseleur quand le jeu recommence. Si tout le monde a été plumé, le voisin de droite de l'oiseleur, lorsqu'il était assis, est celui que l'on choisit, et ainsi de suite.

#### 15. La Forêt.

Sauf le titre, ce jeu est le même que le précédent. Au lieu de l'oiseleur, nous avons un garde-champetre, qui demande à chacun de quel bois il veut être. Tous les joueurs prennent le nom d'un arbre: l'un est le chêne, l'autre ormeau; celui-ci érable, celui-là marronnier; d'autres sont frênes, bouleaux, sycomores, etc., etc. Quand le garde-champêtre a recueilli les voix, il proclame le nom des arbres dont est composée la forêt qu'il garde, et dit au joueur qu'il désigne pour commencer le jeu: Sous lequel de mes arbres aimez-vous à vous reposer? Sur lequel gravez-vous votre secret? Auquel cassez-vous une branche? Le joueur répond comme il lui convient; tous les autres, interrogés à leur tour, agissent de même. Le garde apprend quelles sont les personnes que désignaient les noms des divers arbres; alors on embrasse l'arbre sous lequel on s'est reposé, on fait une confidence à celui sur lequel on a gravé son secret, et l'on exige un gage de l'arbre malheureux auquel on a cassé une branche.

Je dois avertir les personnes peu familiarisées avec les habitudes de ce jeu et du précédent, que le moyen d'attirer des baisers et de donner des gages, est de choisir les noms d'arbres ou d'oiseaux qui réveillent des idées gracieuses ou désagréables, tels que, dans la première série, le lilas, l'acacia, ou le pin, le sapin, le cyprès; et, dans la seconde, la tourterelle, la colombe, le serin, ou bien le vautour, le hibou, etc. Les arbres et les oiseaux remarquables excitent l'attention, et chacun s'exerce sur eux. D'un côté, c'est un avantage, de l'autre, une cause qui fait donner des gages au jeu; n'est-ce pas jouer à qui perd gagne?

#### 16. Le Bûcheron.

Ce jeu se nomme aussi le Fagot, mais comme on pourrait aisément le confondre avec le jeu des Fagots, qui ne lui ressemble en nulle façon, je préfère lui donner ce seul titre.

On commence par tirer au sort quel sera le bûcheron, c'est-à-dire la personne qui mettra son fagot en vente ou conduira la première le jeu. Le bûcheron fait choix d'un camarade, auquel il confie à voix basse le nom du bois qui doit composer son fagot; ce fagot peut à volonté être formé de deux ou trois espèces de bois; mais alors il faut avertir la réunion de cette circonstance. Cela fait, tout le monde s'assied en rond, à l'exception du bûcheron et de son camarade, qui restent debout : le premier, s'adressant à l'une des personnes du cercle, lui dit: Voulez-vous acheter mon fagot? (1) - Volontiers, répond-on. - Ditesmoi donc, reprend le bûcheron, de quel bois il se compose. Alors le joueur interpellé nomme un bois quelconque; s'il ne devine pas, le camarade du bûcheron dit: A d'autres notre fagot, et le bûcheron va faire sa proposition à la personne suivante. Il continue ainsi jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui, ayant deviné juste, prenne sa place et donne un gage. S'il termine le tour du cercle sans avoir été deviné, il donne lui-même un gage, et sert de camarade au joueur qui l'accompagnait et qui devient bûcheron à sa place. Il n'est pas permis à ce nouveau bûcheron de changer le nom du bois; il ne l'est pas davantage aux joueurs de répéter les noms de bois déjà nommés dans le premier tour, ce qui fait donner autant de gages que l'on commet de fois cette faute. Le paiement d'un gage punit aussi les hésitations.

(4) Il me semble qu'il vaudrait mieux dire, en imitant le cri des marchands, fagots! fagots! et répondre : Combien le vendez-vous? Cela rendrait le jeu plus vif.

Quand on devine, et que par conséquent on devient bûcheron, on se choisit un camarade. Dans quelques réunions, on veut que le bûcheron inscrive sur une carte le nom des bois dont se compose son fagot; mais ce jeu, déjà un peu soporifique, le devient encore plus lorsqu'on adopte cette mesure.

## 17. Monsieur le Curé.

Nous allons voir la réunion métamorphosée en personnages de sacristie. D'abord, s'il v a un enfant dans l'assemblée, ou une personne très-jeune, très-gaie, avec laquelle tout le monde soit familier, en un mot qui ne puisse en imposer nullement, c'est celle que l'on choisit pour faire monsieur le Curé. Les autres joueurs sont : le vicaire, le sacristain, le bedeau, l'enfant de chœur, le suisse, le chantre, l'encenseur, l'organiste, le marguillier, le donneur d'eau bénite, et quand tous ces noms d'église ne suffisent pas au nombre des joueurs, viennent la servante, le tailleur, le jardinier, l'épicier et autres fournisseurs de monsieur le Curé. Je ferai observer que c'est un bénéfice d'avoir des noms longs à prononcer, comme celui de l'enfant de chœur, du donneur d'eau bénite, parce que, quelle que soit la volubilité de la personne qui vous appelle en jouant, il est bien difficile qu'elle puisse dire plus de trois fois ces noms composés avant que vous vous aperceviez que c'est à vous qu'elle s'adresse; par la raison contraire, les noms du suisse et du bedeau sont de véritables guetà-pens.

Tous les joueurs ayant choisi les noms qui leur conviennent le mieux; on convient des règles du jen. Ces règles sont les suivantes: on doit se dire mutuellement qu'on était les uns chez les autres, et se démentir aussi les uns les autres en se disant très-impoliment: Tu en as menti, c'est la formule obligée du jeu; il est aussi de rigueur de tutoyer tout le monde, à l'exception de monsieur le Curé, à qui l'on dit: Pardonnez-moi, monsieur le

Curé. Quelques joueurs veulent que l'on dise aussi à ce personnage: Vous en avez menti; mais cela n'est pas en rapport avec le respect qu'on doit lui témoigner, et le mot pardonnez-moi changeant l'habitude du jeu, contribue à faire donner des gages.

On se forme en cercle, et le curé est assis au centre. Il commence le jeu en s'adressant à telle personne qui lui plaît (supposons que ce soit le sacristain), et lui dit: « Je viens de chez toi, sacristain (monsieur le curé a le privilége de parler familièrement à tous les joueurs), où étais-tu donc? » Le sacristain doit répondre de suite: J'étais chez un tel. S'il hésite, il donne un gage; mais le danger n'est pas grand: c'est bien autre chose pour la personne chez laquelle il dit être, car il ne manque pas d'en regarder une autre du côté opposé, et de parler aussi vite qu'il lui est possible. Or, si peu que cette personne soit distraite ou lente, elle est assurée de donner un gage. Voici la marche du jeu:

Le Curé dit: Je viens de chez toi, vicaire, où étais-tu donc?

Le Vicaire: J'étais chez le bedeau, bedeau, bedeau, bedeau (je répète ce mot pour indiquer comment il faut s'y prendre pour faire donner le plus de gages possible).

Le Bedeau: Tu en ss menti, je n'étais pas chez moi.

Le Vicaire: Où donc étais-tu?

Le Bedeau: Chez le suisse, suisse, suisse (si l'on a le temps de dire trois fois suisse, le suisse paie un gage).

Le Suisse: Tu en as menti, je n'étais pas chez moi.

Le Bedeau: Où donc étais-tu?

Le Suisse, en s'inclinant : Chez monsieur le curé.

Le Curé: Tu en as menti, je n'étais pas chez moi.

Le Suisse : Où étiez-vous donc, monsieur le curé?

Le Curé: J'étais chez mon jardinier.

Le Jardinier: Pardonnez-moi, monsieur le curé, je n'étais pas chez moi.

Le jeu continue toujours de cette manière. On voit combien il doit être fécond en gages, Le travail de retenir

sa dénomination, d'adopter subitement le tutoiement et une réponse grossière, la nécessité de cesser ces familiarités avec la seule personne envers laquelle on pourrait se les permettre, la volubilité des joueurs, leurs petites ruses, tout contribue à rendre très-plaisant à la pratique ce jeu, qui paraît très-sot à la description.

## 18. Le nouveau Curé.

Quelques personnes, choquées du tuen as menti, ont imaginé de corriger monsieur le Curé de la manière suivante. Chaque joueur prend le nom d'une profession quelconque, à l'exception de monsieur le Curé, qui garde sa dignité; on se tutoie toujours, mais, au lieu de se dire tuen as menti, on dit pourquoi faire? A cette question, il est de rigueur de répondre quelque chose qui soit en rapport direct avec l'état de la personne chez laquelle on a dit être allé, autrement on donne un gage. Ce jeu se joue ainsi (nous supposons diverses professions, mais on peut indifféremment en choisir d'autres):

La Blanchisseuse : Je viens de chez toi, madame la mercière.

La Mercière: Pourquoi faire?

La Blanchisseuse: Pour acheter du fil.

La Mercière: Ma foi, j'étais chez le boucher.

Le Boucher : Pourquoi faire?

La Mercière: Pour avoir un gigot à mon souper.

Le Boucher: Ma foi, j'étais chez le pâtissier.

Le Patissier: Pourquoi faire?

Le Boucher: Pour mettre un quartier de veau à ton four.

Le Patissier : Ma foi, j'étais chez monsieur le Curé.

Le Curé: Pourquoi faire?

Le Pâtissier: Monsieur le Curé, pour me confesser.

Je souligne cette dernière réponse, parce qu'elle est quelquefois la seule que l'on fasse à monsieur le curé; cependant il vaut mieux, pour ne point se répéter, dire d'autres choses analogues à l'état ecclésiastique, comme : pour me marier, pour un baptême, pour faire dire des messes, etc. Au reste, toutes les fois que l'on répète, à l'égard des autres professions, ce qui a déjà été dit, on paie un gage.

Les corrections de ce jeu me semblent peu heureuses, elles en ôtent tout le comique en voulant en supprimer le mauvais ton. Une convention d'impolitesse ne pouvant pas être une impolitesse véritable, je ne vois donc que de l'affectation dans ce soin extrême d'éviter le tutoiement et le tu en as menti, qui excitent tant de ris, d'hésitations, et par conséquent amènent tant de gages et de plaisir.

# 19. Combien vaut l'orge?

Ce jeu est l'invention d'un plaisant qui, connaissant l'aversion des habitants de Lagny pour tout ce qui a rapport au prix de l'orge, imagina ce jeu pour prononcer impunément le prix de l'orge parmi eux. Cette singulière antipathie vient de ce qu'un Duc de Lorges assiégea cette ville, la prit, la mit à contribution en disant ironiquement aux habitants : Vous saurez combien vaut l'orge (Lorges).

En voici assez sur l'étymologie, voyons le jeu; il est assez récréatif et produit une abondante moisson de gages, parce que les joueurs adoptant pour dénominations des divers prix de l'orge, diverses expressions ou exclamations familières, oublient souvent qu'il est question d'eux lorsqu'ils les entendent prononcer.

On s'assied en cercle, et le conducteur du jeu parlant avec beaucoup de volubilité se place au centre. Les joueurs prennent chacun un mot semblable à ceux qui suivent, ou même exactement ceux-ci:

1. Pierrot.

5. Comment.

2. Diable.

6. Voyez-vous.

3. Peste.

7. Diantre.

4. Combien.

8. Un franc.

| 9. Un louis.     | 15. Perlé.      |
|------------------|-----------------|
| 10. Un écu.      | 16. Bah!        |
| 11. Une livre.   | 17. Impossible. |
| 12. Le boisseau. | 18. Nenni.      |
| 13. La mesure.   | 19. Trop cher.  |
| 14. Mondé.       | 20. C'est bon.  |

Ainsi que je l'ai fait observer plusieurs fois, il y a des noms qui font beaucoup donner de gages à raison de leur peu d'étendue, Nenni, Diable, Peste, sont de ce genre. Ouand le maître dit plus de trois fois votre nom, sans que vous répondiez, vous payez un gage; la réponse obligée est Platt-il. maître? Le maître doit avoir l'art d'endormir la vigilance des joueurs en les oubliant volontairement pendant quelque temps, puis en les appelant brusquement coup sur coup, en regardant d'un autre côté en prenant un ton naturel qui fasse oublier qu'il prononce des noms. Il est surtout important que le maître se rappelle bien toutes les dénominations, car, par oubli ou négligence, il pourrait condamner quelques personnes à rester toute la soirée sans jouer. S'il oublie leurs noms, il se gardera bien de les leur demander à elles-mêmes, de peur de les blesser ou de les engager à se tenir sur leurs gardes; mais il interrogera à voix basse quelques personnes de la réunion. Passons maintenant à la marche du jeu : le maître commence toujours :

#### Pierrot:

- 1. Platt-il, maître?
  - Le maître : Combien vaut l'orge?
- 1. Vingt sous.
  - Le mattre : Mondé ?
- 14. Platt-il, maître?
  - Le mastre : Combien vaut l'orge?
- 14. Un écu.
  - Le maître : Trop cher!
- 19. Platt-il, mattre?

Le maître : Combien vaut l'orge?

19. Un louis.

Le mattre: Comment, un louis!
5 et 9 ensemble: Plaît-il, maître?
Le mattre: Combien vaut l'orge?

5 et 9 ensemble: Un franc.

Combien, etc., etc.



Il arrive souvent qu'à cette dernière question, ainsi qu'à comment, les numéros 5 et 9 croyant que le maître n'entend pas, répètent le prix qu'ils viennent de dire, tandis que le joueur nommé combien, ou comment, partageant la même erreur, garde le silence. Le maître ne perd pas de temps, il l'appelle plusieurs fois et termine en disant: un gage. Tout l'agrément de ce jeu dépend de l'habileté du maître.

#### 20. Les Éléments.

Ce jeu, qui paraît moins trivial que le précédent, est néanmoins bien moins amusant; ce n'est pas faute pourtant de faire donner des gages, car il en est peu qui en fournissent autant; mais les fautes n'excitent pas les ris. Pour que ce jeu soit un peu joli, il faut que tous les joueurs, ou du moins la majorité, soient vifs et fort exercés. Ils sont assis en cercle; on convient de nommer simultanément les trois éléments, Air, Terre, Eau, ou de n'en nommer qu'un seul à la fois. Dans le premier cas, la personne à qui l'on s'adresse en prononçant ces trois mots, est tenue de répondre en nommant trois animaux qui habitent ces éléments; par exemple : aigle pour air. chameau pour terre, dauphin pour eau. Dans le second cas, elle indiquera seulement un animal habitant l'élément qu'on annonce, comme bœuf si l'on dit terre, requin si l'on dit eau, etc. Au mot feu on ne répond rien, parce qu'aucun animal ne vit dans cet élément. On dit de temps à autre éléments, et alors la personne à qui l'on s'adresse doit nommer un oiseau, un quadrupède et un poisson. Si l'on hésite dans ses réponses, ou que l'on cite pour un élément un animal qui vit dans un autre; que l'on répète le nom d'un animal déjà désigné, ou que l'on se contente de dire généralement oiseau, quadrupède, poisson, on donne un gage. La manière d'interroger consiste à jeter un mouchoir sur les genoux d'une personne de la réunion, n'importe laquelle, en nommant à haute voix un élément. Cette personne répond, et tout de suite elle jette le mouchoir à une autre en nommant un autre élément; ainsi de suite. Les joueurs auront soin de varier le plus possible les mots consacrés du jeu, et de renverser l'ordre des éléments, afin de multiplier les gages.

### 21. Le Maître ou la Maîtresse d'école.

Ce jeu va commencer la série des jeux de mémoire qui participent de la nature des jeux d'esprit, en ce qu'ils exercent l'imagination d'un seul joueur, et la mémoire de tous les autres. C'est le moins important de ce genre, mais lorsqu'il est conduit par une personne gaie et spirituelle, il peut devenir très-intéressant. Afin de faire bien connaître la mattresse d'école, nous allons supposer une petite scène à laquelle elle peut donner lieu. Les formules obligées du jeu sont indiquées en lettres italiques. Tous les joueurs se nomment voisins et voisines, selon le sexe, à l'exception de celui d'entre eux qui joue le rôle du mattre ou de mattresse d'école. On peut se former en cercle, mais ordinairement pour ajouter à l'illusion, les voisines et voisines placent leurs chaises en plusieurs rangées, pour imiter les bancs de l'école.

Supposons que la réunion soit uniquement composée de dames ou de demoiselles.

La mattresse, placée au centre si l'on est en cercle, ou en face si l'on forme plusieurs rangs, raconte une histoire quelconque, qu'elle a grand soin d'embellir de particularités légèrement malicieuses, observées sur toutes les personnes de la réunion, ou de remarques délicatement agréables. Sans prétendre donner la narration suivante pour modèle, nous l'indiquons pour mettre sur la voie du jeu.

## LA MAITRESSE, en interpellant une des voisines :

J'ai appris de belles choses de vous, mesdemoiselles; au lieu de s'occuper de sa grammaire, de son catéchisme, ou même de sa poupée, l'une de vous s'occupe de futilités... C'est mon pouce qui me l'a dit.

#### LA PREMIÈRE VOISINE.

Oui, maîtresse, il n'en sait rien. (Et toujours de la même manière à chaque chose que dit ensuite la maîtresse, sans nommer un autre doigt.)

#### LA MAITRESSE.

Il l'ignore, soit; mais certaine personne sait à quoi s'en tenir; et vous, mademoiselle (s'adressant à une autre voisine), répondez-moi.

#### LA DEUXIÈME VOISINE.

Oui, maîtresse.

#### LA WAITERSSE.

Est-ce ainsi que l'on répond à mes soins? Une de vous, qu'i, grâce à Dieu et à mes efforts, embellit par les plus heureux talents ses dispositions naturelles, qui réunit tout ce qui fortifie le jugement et charme l'imagination, qui change les difficultés des arts en plaisir, et qui pourrait changer ces plaisirs en triomphes, parle, agit avec une simplicité qui m'enlève tout l'honneur d'une semblable éducation; c'est une véritable ingratitude... C'est mon doigt du milieu qui me l'a dit.

#### LA DEUXIÈME VOISINE.

Oui, maîtresse; ne le croyez pas. (Et toujours de même tant qu'il n'est pas question d'un autre doigt.)

#### LA WAITRESSE.

Mes reproches ne se bornent pas là. Comment qualifier la légèreté de mademoiselle Agathe (ou tel autre nom au choix de la mailresse) dont l'esprit est toujours ailleurs qu'il devrait être... C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Répondez, mademoiselle Agathe.

#### TOUTES LES VOISINES A LA POIS.

Oui, mattresse. Ah! le méchant petit doigt.

AGATHE (la personne que l'on désigne par ce nom) :

Oui, mattresse. Pardon, mattresse. It en a menti. Demandez plutôt à toutes mes voisines. (Ici toutes, sans parler, avancent la main droite en signe d'approbation.)

## LA MAITRESSE (reprenant).

C'est vrai, il dit qu'il s'est trompé. (Alors toutes les voisines retirent leurs mains, et le jeu continue; si, au contraire, la maîtresse dit: Il soutient qu'elles mement, elles doivent se lever toutes, et on choisit une autre maîtresse ou maître.)

On donne un gage toutes les fois qu'on oublie une des réponses ou un des gestes que le jeu prescrit.

### 22. Le Chasseur.

Voilà une source inépuisable de gages, et un jeu fort amusant, si le chasseur, c'est-à-dire le conducteur du jeu, sait en tirer bon parti. Tous les joueurs aasis en cercle adoptent un nom relatif à la chasse, et n'ont que l'embarras du choix; les messieurs prennent les noms les plus conformes à leur sexe, et les dames font le même choix. Chacun doit avoir une réponse spéciale qu'il prononcera chaque fois que le chasseur fera entrer son nom dans le récit de la chasse. Supposons que les noms suivants ont été adoptés, on trouvera les réponses en regard.

#### Noms des Messieurs.

| 1.  | Le fusil.    | Réponses. | Le voilà.   |
|-----|--------------|-----------|-------------|
| 2.  | Le plomb.    | •         | En voilà.   |
| 3.  | Le champ.    |           | Semé.       |
| 4.  | Le sentier.  |           | Etroit.     |
| 5.  | Le lièvre.   |           | Courant.    |
| 6.  | Le lapin.    |           | Sautant.    |
| 7.  | Le sanglier. |           | Grognant.   |
| 8.  | Le loup.     |           | Hurlant.    |
| 9.  | Le renard.   |           | Glapissant. |
| 10. | L'oiseau.    |           | Volant.     |

#### Noms des Dames.

| 1.  | bis. | La carnassière. Réponses. La voilà. |            |  |
|-----|------|-------------------------------------|------------|--|
| 2.  | id.  | La poudre.                          | En voilà.  |  |
| 3.  | id.  | La forêt.                           | Touffue.   |  |
| 4.  | id.  | La vigne.                           | Tortue.    |  |
| 5.  | id.  | La grive.                           | Blessée.   |  |
| 6.  | id.  | La bécasse.                         | J'ai volé. |  |
| 7.  | id.  | La perdrix.                         | ldem.      |  |
| 8.  | id.  | La caille.                          | ldem.      |  |
| 9.  | id.  | L'alouette.                         | Idem.      |  |
| 10. | id.  | La campagne.                        | Bien verte |  |

Achevons d'expliquer les préliminaires de ce jeu : chaque fois que le chasseur prononcera le mot chasse, tous les joueurs répondront ensemble ce qui leur est affecté à chacun. Au mot munitions, le fusil, le plomb, la carnassière et la poudre répondront seuls. Il va sans dire que si l'on choisit quelques autres noms du même genre, ils répondront également. Quand le chasseur dira gibier, tous les animaux répondront. L'oiseau répondra nonseulement à son nom, mais à ceux de tous les autres vo latiles. La forêt, la vigne, le champ, le sentier, et autres noms analogues que l'on pourra choisir, comme le rocher, la haie, la prairie, le bois, etc., répondront aussi à leurs noms, et à celui de la campagne; chacun fera la ré-

ponse convenue. Ainsi le plus occupé sera *l'oiseau*, et *la campagne* aura le moins à faire. Quand tout est ainsi disposé, le chasseur, debout au milieu du cercle de ses auditeurs, raconte une histoire semblable à celle qui suit:

Un Gascon avait recu un cartel : à l'heure dite il prend son fusil (le fusil ou nº 1, le voilà) bien chargé de plomb (le nº 2 répond), et s'en va. non au-devant de son adversaire, mais à la campagne (le nº 10 bis répond, ainsi que 3. 4. 3 bis et 4 bis), pour chasser. Tandis qu'il se félicitait de n'avoir affaire qu'aux perdrix (le nº 7 bis répond), et de passer pour brave aux yeux de ses hôtes qui l'avaient vu prendre son fusil (le nº 1 répond), il aperçut au bout d'un sentier (le nº 4 répond), à l'entrée d'un champ (le nº 3 fait sa réponse), un énorme sanglier (le nº 7 fait la sienne). Le Gascon, tremblant, recule, et voit à gauche, dans une vigne (le nº 4 bis répond), un renard (c'est le tour du nº 9). Il ne s'attendait pas à un tel gibier (ici répondent les nos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 bis, 6 bis, 7 bis, 8 bis, 9 bis), et, forcé de faire feu, il saisit son fusil (le nº 1 parle), couche en joue le sanglier (le nº 7 répond), tout en reculant: l'animal avance. Le Gascon, saisi de fraveur, se laisse tomber dans le sentier (le nº 4 répond) : c'en était fait de lui, lorsqu'un coup de fusil (le nº 1 parle encore) retentit dans la vigne (le nº 4 bis répond), et fait une telle peur au sanglier (le nº 7 parle), qu'il s'enfuit au travers du champ (le nº 3 répond). Un second coup part; une clouette (le nº 9 bis répond) tombe morte auprès du Gascon, ainsi qu'une grive (le nº 5 bis répond aussi). Il les ramasse. se ramasse aussi, et, rendant grâce à Dieu, lève les yeux vers la vigne (le nº 4 bis répond). Il aperçoit son adversaire; le gibier (les nos déjà désignés répondent) qu'il fourrait dans sa gibecière (le nº 1 bis répond) lui échappe; il ramasse son sac de poudre (le nº 2 bis répond) et le plomb (le nº 2 répond) qu'il avait laissé tomber. et veut fuir de nouveau; mais son adversaire l'a rejoint. Venez, dit ce dernier, venez, un loup (le nº 8 répond) est dans cette foret (le nº 3 bis répond); aidez-moi : mais, me

trompé-je? c'est vous, monsieur? Allons, battons-nous. — Hélas! dit le Gascon, je vous cherchais; mais je n'ai plus de munitions (les nºs 2 et 2 bis répondent), car j'ai tué, en vous attendant, un lièvre, un lapin, une grive, une bécasse, une alouette, un oissau (tous les nºs interpellés répondent); — et même le loup, le sanglier et le renard (les nºs appelés de nouveau répondent), reprit l'adversaire en riant; allons, montrez-moi votre chasse. A ce mot, tous les joueurs se lèvent et font entendre à la fois leurs cris. Alors le chasseur est remplacé, et prend le nom de la personne qui le remplace.

Le chasseur qui se trouverait embarrassé pour fabriquer une histoire n'aurait, comme on le voit, qu'à faire arriver le mot chasse tout de suite. Chaque fois que l'on ne répond pas quand on est interpellé, que l'on hésite à faire son cri, que l'on oublie de répondre au mot auquel se rattache son nom, comme, par exemple, au mot gibier, si l'on est perdrix, on donne des gages; cela arrive fréquemment.

## 23. Le Pêcheur.

Les jeux de l'espèce du Chasseur sont nombreux, et quoiqu'ils soient au fond la même chose, comme l'habitude empêche la moisson des gages, on fera bien de changer de temps en temps l'un pour l'autre. Au jeu du Pecheur, tous les joueurs prennent des noms de poissons d'eau douce; les messieurs se nomment le brochet, le saumon, le barbeau, le filet, l'hameçon, le goujon, etc.; les dames, la carpe, la perche, la rivière, la tanche, la brême, la truite, etc. Le pêcheur est le conducteur du ieu. Les personnes dont il prononce les noms dans l'histoire de pêche qu'il arrange à sa fantaisie, ont, comme dans le jeu précédent, une réponse particulière. La carpe dit j'ai baillé: le brochet, j'ai mordu; la tanche, j'ai sauté; la rivière, j'ai coulé; l'hameçon, j'ai pris, et ainsi de suite : on adaptera facilement une réponse convenable au nom qu'il plaira de choisir. Au reste, on peut les répéter, ainsi que nous l'avons vu relativement aux réponses semblables de la grive, de la bécasse, etc. Au mot rivière, tous les poissons répondent. Ce jeu est moins varié que le précédent, et par conséquent fait payer moins de gages.

#### 24. La Chouette.

A quelques variantes près, ce jeu est encore une copie du Chasseur; mais ces variantes le rendent assez différent pour que l'on puisse le jouer immédiatement après celui-ci sans qu'il paraisse une fastidieuse répétition. Il sera bon néanmoins de ne pas jouer ces deux jeux dans la même soirée. La chouette a cela de particulier, qu'elle tient à la fois des jeux d'action, de mémoire et d'esprit, par les gestes qu'elle prescrit, la nécessité pour les joueurs d'avoir leurs noms présents à l'esprit, et par l'histoire que l'oiseleur raconte.

On choisit tous les noms d'oiseaux dont on peut imiter les cris; on s'assied en cercle, et le conducteur du jeu, qui prend le nom d'oiseleur, se place au centre : il doit raconter une histoire dans le genre de celle du chasseur. Voici les noms de plusieurs oiseaux, avec l'imitation de leurs cris; cela mettra sur la voie pour en choisir d'autres, si la réunion se trouvait très-nombreuse.

## Noms.

#### Imitation des cris.

La chouette (cet oiseau se choisit toujours):

La pie:
La mauviette:
Le serin:
Le coucou:
Le courlis:
Le cog:

La poule : Le canard : Chou, chou, chou.
Kiac, kiac.
Tan, tan, tan.
Couik, couik, couik.
Coucou, coucou.
Corlui, corlui.
Cocorico.

Codcodéque. Can, can, can. Noms.

Imitation des cris.

La dinde: Glou, glou, glou.

Le moineau: Pioù, pioù, pioù.

La tourterelle: Rou, cou, cou.

La perdrix: Quiquiriez.

Le corbeau: Kouac.

Le perroquet: Jacquot.

L'alouette: Tirlili.

La caille: Paie tes dettes, etc.

Le bec-figue: Bzi, bzi.

Après que chacun a répété son cri, et s'est bien pénétre de son rôle, il étend ses deux mains sur ses genoux, en écoutant l'histoire que débite l'oiseleur. Chaque fois que, dans le cours de sa narration, celui-ci prononce un des noms d'oiseaux adoptés, la personne qui en a fait choix v répond par son cri, sans remuer les mains. Tous les joueurs font leur cri ensemble quand l'oiseleur parle de la volière. Lorsque la chouette est interpellée, elle répond, et, à sa voix, toutes les mains s'agitent, comme si les oiseaux prenaient la volée. L'oiseleur tâche d'en retenir une : s'il réussit, il prend la place et le nom du joueur qu'il a attrapé; s'il n'en arrête aucun, il paie un gage, et continue son discours. Si, après avoir trois fois nommé la chouette et tenté d'attraper un oiseau, il n'en a pu venir à bout, il est libre de quitter son rôle; alors on choisit un oiseleur au sort. On recommence ensuite le jeu après avoir replacé les mains sur les genoux.

Les gages se paient: 1° quand, étant oiseleur, on n'attrape personne; 2° toutes les fois qu'étant nommé on oublie de faire son cri, ou que l'on tarde trop, ou que l'on ne se joint pas aux cris des autres oiseaux, lorsque l'oiseleur prononce le mot volière; 3° lorsqu'enfin on est attrapé, et que l'on devient oiseleur. Celui-ci peut, comme on le voit, allonger ou abréger l'histoire à son gré, en nommant la chouette après un long discours ou seulement quelques mots.

## 25. Le Lion malade, ou la cour du Lion.

Nos joueurs étaient tout-à-l'heure poissons, oiseaux; les voici maintenant quadrupèdes. Excepté la personne qui conduit le jeu et qui se nomme le docteur du lion, les autres prennent des noms à leur fantaisie, et tâchent d'imiter, le plus possible, les cris des animaux qu'elles choisissent. Quoique le choix de ces noms et l'imitation des cris soient faciles, pour ne rien laisser désirer aux lecteurs, nous allons donner un petit tableau semblable à celui de la chouette.

#### Noms des quadrupèdes.

## Imitation des cris.

Le bœuf: La brebis: La chèvre : Le chien:

Le chat, la chatte : L'ane:

Le lion:

La panthère (sa voix ressemble à celle d'un

dogue en colère): Le crâbier (animal de la

Guyane qui se nourrit de crâbes):

L'hyène (cri semblable aux mugissements du veau):

La marmotte satisfaite a presque la voix d'un petit chien:

La marmotte en colère

ou effrayée siffle:

Beu eu! eu! Bê, bê, bê. Hein, hein, he. Ouah! ouah! ouah! Miaou, miaou.

Hihan, hihan. Grou, grou, ou, ou, hi.

Rou, rou, iou.

Gro, gro, gro.

Raloulou ralou craye!

You, you, you.

Hi i! hi, etc.

Lorsque chaque joueur s'est métamorphosé en quadrupède, le docteur du lion se met à raconter l'histoire de la maladie du roi des animaux. Tantôt il dit qu'il s'est pris dans des lacs, et qu'en les rompant, il s'est écorché le cou; tantôt il raconte qu'il a été dangereusement blessé en combattant contre le tigre, la panthère, le rhinocéros, l'éléphant, etc. Il peut aussi rappeler la touchante aneodote du lion dont la patte était percée d'une énorme épine, et qui, soulagé par un esclave fugitif (Androclès), l'épargna ensuite dans le cirque, et le défendit contre toute attaque des autres bêtes féroces. Le docteur peut aussi s'amuser à rapporter une querelle conjugale entre le lion et sa royale épouse, à la suite de laquelle le grand sire aurait eu la crinière arrachée, le nez entamé, etc.

Je lui conseille aussi d'entretenir ses auditeurs de l'histoire du lion de Florence, de celle du père Joseph Colombel, religieux, esclave dans l'empire de Maroc, qui, s'étant échappé avec quelques-uns de ses compagnons d'infortune, rencontra près d'une fontaine un énorme lion qui semblait la garder. Un moment de conseil sur un danger si pressant fit prendre aux fugitifs le parti de se mettre à genoux et les mains jointes, et de raconter leur infortune d'une voix touchante. Le fier animal parut touché de leur humiliation; il s'éloigna volontairement à quelque distance, et leur laissa la liberté de boire. Il peut encore parler de la lionne du fort Saint-Louis, au Sénégal, qui fut saisie d'un mal de mâchoire qui l'empêchait d'avaler : on la jeta pour morte. Un Français, nommé Compagnon, en eut pitié, lui lava le gosier avec de l'eau, et lui fit avaler un peu de lait. Le remède eut des effets merveilleux : la lionne revint à la vie, et, pleine de reconnaissance, ne voulut rien prendre que de la main de son libérateur, qu'elle suivait dans l'île comme un chien.

Le docteur, en racontant toutes ces histoires, parle des visites que les différents sujets du lion lui rendent; et chaque fois qu'il nomme l'animal choisi par un des joueurs, celui-ci doit se lever aussitôt, faire son cri, et se tenir un moment debout. Ouand le docteur vient à

parler de toute la cour du lion, tout le monde se lève, et fait à la fois le cri qui lui est propre. On donne un gage lorsqu'on manque à remplir les conditions du jeu, ou lorsqu'on ne s'en acquitte pas avec célérité.

# 26. La boutique du Cordonnier.

Les conventions de la boutique du cordonnier ont beaucoup d'analogie avec celles des jeux du Chasseur, du Pécheur et de la Chouette. Tout le monde est assis en cercle, excepté le disciple de Saint-Crépin, qui, sous le nom de mattre, se place au milieu du rond, d'où il conduit le jeu. La réunion adopte des noms relatifs à l'art du cordonnier, comme le gros fil, l'alène, la poix, l'empeigne, la semelle, le tranchet, le cuir, les souliers, les bottes, les clous, le marteau, etc.; et aussi aux choses qui se rapportent plus indirectement au commerce du cordonnier : telles que la halle, l'argent, l'acheteur, la bordeuse, etc.

Cette position, ces choix font ressembler ce jeu aux trois précédents; mais la règle qui porte que chaque fois qu'un joueur est nommé, il doit prendre la parole tout de suite, et prononcer un nouveau nom qui amène un nouvel interlocuteur, rapproche un peu le cordonnier du jeu combien vaut l'orge? excepté toutefois que, dans ce dernier jeu, les joueurs successivement interpellés ne disent qu'un mot convenu, tandis que les habitants de la boutique actuelle prononcent les phrases qu'il leur est permis de dire. Une circonstance particulière à ce jeu, c'est que, lorsqu'on prononce le nom de boutique, tout le monde se lève en disant: Eh bien | partons tous | et que l'on ne peut ensuite se rasseoir qu'après avoir été nommé. Quand on veut finir le jeu, le maître dit : Je ferme ma boutique.

Le jeu peut amener la conversation suivante, ou tout autre, suivant le goût et l'imagination des joueurs.

Le Mattre: Qu'est-ce que t'as donc comme ça? t'as l'air tout triste, Bordeuse?

La Bordeuse. — Dame! c'est dur aussi d'être toujours à border des souliers.

Les Souliers. — Ce serait bien plus dur de coudre le cuir.

Le Cuir. — Ma foi! je ne crois pas : elle gagnerait plus d'argent.

L'Argent. — Ah! vraiment! oui, sans moi, que deviendrait le maître?

Le Mattre. — Tu es une bonne chose, mais tu dépends de mon tranchet.

Le Tranchet. — C'est bien fait de montrer à cet orgueilleux qu'il n'a pas tant de mérite même que le gros fil.

Le Gros fil. — Tu te crois donc mon supérjeur, toi qui, après tout, ne vaut pas l'empeigne.

L'Empeigne. — Ne me traite-t-il pas comme sa pareille, moi qui soutiens les bottes?

Les Bottes. — Tu ne me soutiens pas plus que la se-melle.

La Semelle. — Si je n'y étais forcée par les clous!

Les Clous. — Et nous donc, si nous n'étions poussés par le marteau!

Le Marteau. — S'il ne me fallait céder au maître!

Le Mattre. — Le beau sabbat! je n'en suis pas surpris; l'orgueil dérange toute une boutique.

Tous en se levant. — Eh bien! partons tous.

Le Mattre. — Les grosses bêtes que ça fait! — Les clous (les clous s'asseoient) regretteront la semelle. (La semelle se rassied.) — Le cuir (le cuir reprend aussi sa place) ne sera plus rien sans alène, sans tranchet; qu'est-ce que feraient des bottes sans empeigne? etc. Tous les joueurs interpellés se rasseoient à mesure, et le maître ajoute: On a tous besoin les uns des autres; et quoique le premier, l'argent n'est pas exempt de cette nécessité-là.

#### 27. Le Peintre et les Couleurs.

Ce jeu, très-moderne, et facile comme les jeux de mémoire, présente à la fois une histoire attachante et une espèce d'amphigouri : les gages y abondent; c'est donc un des jeux que je recommande le plus à mes joyeux lecteurs.

Le conducteur du jeu prend le nom de peintre, et tous les autres joueurs sont désignés par les noms des couleurs qu'ils ont choisies, tels que blanc, noir, rouge, rose, jaune, orangé, gris, vert, bleu, blond, paille, violet, lilas, brun, bronze, écarlate, cramoisi, etc. Le peintre les avertit des réponses obligées, dont l'omission, ou le changement, ou même le simple retard entraînerait un gage. Ces réponses sont au nombre de cinq, et les voici:

- 1. Quand le peintre prononce le mot couleur, tous s'écrient : Nous voici :
  - 2. A pinceau, tous répondent : Brosse.
  - 3. A brosse, tous : Gare! gare!
  - 4. A paiette, tous : Couleurs.
- 5. Quand une couleur est nommée par le peintre, elle en nomme de suite une autre, qui répond : Ah! monsieur le peintre!

Tous les joueurs étant instruits de leur rôle et assis en cercle, le peintre, occupant le centre, a l'air de réfléchir un moment, puis il se à raconter une histoire. La matière est féconde, et l'on n'a que l'embarras du choix : cependant, comme parmi les lecteurs il pourrait s'en trouver qui seraient peu habitués à ces narrations-là, essayons de les mettre sur la voie.

Le peintre: Un artiste est vraiment bien malheureux de nos jours: ce n'est plus la mode de faire du grec et du romain, il faut exploiter le moyen-âge, les temps modernes; et comment disposer quelque chose de pittoresque avec un amas de couleurs (tous les joueurs: Nous voici) baroques? Voulez-vous peindre un guerrier? il lui faut à la fois du bleu (le bleu: et jaune; le jaune:

Ah! monsieur le peintre!), du rouge (le rouge : et noir; le noir : Ah! monsieur le peintre!) et du blanc (le blanc : et gris; le gris : Ah! monsieur le peintre!), le tout disposé en lignes sans grâces : point de draperie, point de modèle, de nu, de nu surtout!... Qu'on me donne ma brosse! (tous : Gare! gare!) Je n'achèverai pas le tableau que j'ai commencé : faisons plutôt ce portrait de femme. Ah! c'est bien pire! cette belle veut que je charge ma palette (tous : Couleurs); mon pinceau (tous : Brosse), d'écarlate (l'écarlate : et de brun; le brun : Ah! monsieur le peintre!), de violet (le violet : et de noir; le noir : Ah! monsieur le peintre!), d'une confusion de couleurs (tous : Nous voici) éclatantes, d'or et d'argent, en poudre seulement, hélas! et l'on dira de toutes parts : Ne pouvant la faire belle, il l'a faite riche.

Le peintre pourrait aisément faire une fort intéressante description des tableaux de notre école, mais le mérite de ces tableaux est de parler à l'âme, et notre peintre doit spécialement parler du matériel de son art, afin d'interpeller les couleurs. Il faut donc qu'il sacrifie le désin de raconter une chose attrayante, et rendre cependant sa narration assez agréable pour captiver l'attention de ses auditeurs, et les faire tomber en faute le plus possible.

# 28. Le Sculpteur et les Statues.

On peut très-facilement varier ce jeu d'une manière agréable, en substituant au peintre un sculpteur; au pinceau, l'ébauchoir; à la brosse, le ciseau; à la palette, le piédestal; aux couleurs, l'argile, le plâtre, le marbre, le bronze, et faire un récit tiré des habitudes propres aux statuaires, ou emprunté à quelque anecdote relative à ce bel art.

## 29. Les Cris de Paris.

Voilà tout à fait un jeu de mémoire, mais qui n'en est pas moins très-piquant et très-fécond en gages. Pour en faire un jeu de mouvement, les joueurs n'ont qu'à se promener de long en large dans l'appartement en faisant leurs cris. On le joue ordinairement assis en cercle.

Chaque joueur se charge du rôle d'un marchand ambulant, et tâche d'imiter les cris et les accents bizarres qu'emploient les marchands de Paris pour avertir les acheteurs et faire valoir leur marchandise. Les messieurs prennent des noms de marchands, et les dames de marchandes: ainsi, les premiers seront porteur d'eau, marchand de carton, d'asperges, d'encre, de parapluies, de fromages, etc.; et les secondes, de plaisirs, de friture, de maquereaux ou d'autre marée, de poires et pommes cuites, de cerneaux, de cerises, etc. On s'appelle les uns les autres. La personne appelée doit tout de suite faire son cri; et celui qui l'appelle lui demande immédiatement après quelque chose de relatif à son commerce; à quoi elle répond: Non, demandez-en à un tel; et le jeu continue ainsi. Quelques exemples rendront ceci plus clair. Un des joueurs commençant : Marchande de poires!

La Marchande. — Poires cuites au four! (Il est important d'imiter l'espèce de chant des marchandes de Paris.)

Le premier. — Avez-vous des pommes?

La Marchande. - Non, demandez-en au porteur d'eau.

Le porteur d'eau. — A l'eau! sau!

La Marchande. - Avez-vous de l'eau filtrée?

Le porteur d'eau. — Non, demandez-en au marchand de cartons.

Le Marchand de cartons. — Voilà des cartons, mesdames! de jolis cartons, cartons ronds, cartons carrés, cartons ovales, cartons à champignons pour serrer vos châles et vos robes.

Le porteur d'eau. - Avez-vous des cartons plats?

Le Marchand de cartons. — Non, demandez-en à la marchande de cerises.

La Marchande de cerises. — A la douce! à la douce! quatre sous la livre! la Mémorency.

Le Marchand de cartons. - Avez-vous des bigarreaux?

La Marchande de cerises. — Non, demandez-en à la marchande de friture.

La Marchande de friture. — Ils brûlent! ils brûlent les drôles!

La Marchande de cerises. — Avez-vous des saucisses? La Marchande de friture. — Non, demandez-en à la marchande de plaisirs.

La Marchande de plaisirs. — Voilà le plaisir, mesdames, voilà le plaisir!

La Marchande de friture. — Avez-vous des oublies, des massepains?

La Marchande de plaisirs. — Non, demandez-en à la marchande de maquereaux.

La Marchande de maquereaux. — Ah! qu'il est beau le maguereau! Il arrive! il arrive!

Il est inutile de prolonger ces exemples qui sont plus que suffisants pour faire comprendre le jeu. J'ajouterai seulement quelques autres noms suivis de leurs cris particuliers pour les réunions de province, où l'on ne connaît pas ces sortes de cris qu'emploient les marchands de Paris, Ainsi, l'on pourra s'appeler encore marchand de hunnetons, et, comme les petits garçons qui font ce singulier commerce, crier: V'là d'z'hannetons! d'z'hannetons pour un yard! - Marchands d'œufs, et dire : A la coque! les gros œufs! à la coque! - Marchand et marchande de poires, et crier: A quatre pour un sou les anglais! - Marchand de pommes crues ou de pêches, ou autres fruits, et dire: A un sou le tas! un sou le tas! - Marchand d'habits, et répéter : 'Chand d'habits ! galons ! - Marchand de falence, et crier : Montez vos ménages! pots, plats, tasses, assiettes à bon compte, profitez-en, z'en! - Marchand de fagots, et dire : Fagots | fagots | d'un ton lamentable. -Marchand d'artichauts, et crier à haute voix : La tendresse! la verduresse! à un sou les gros artichauts, à un sou! - Marchande de pommes de terre, et dire en cadence: La pomme de terre! la pomme de terre! au boisseau, la vilelotte, au boisseau! etc.

On sent que la malice peut se glisser dans ce jeu, et qu'il est très-piquant de faire dire à quelqu'un qui brode ses discours: Fagots! fagots! et de forcer à répéter: La tendresse à un sou, aux hommes que l'on soupçonne de payer les faveurs qu'ils obtiennent.

Nous avons fait parler nos personnages alternativement pour avoir l'occasion d'insérer le plus de cris; mais on peut s'écarter de cet ordre et s'adresser plusieurs fois à la même personne ou à celle qui vient tout récemment de parler : on le doit même pour multiplier les gages. On n'en ramasse guère au premier tour; mais aux suivants, ils se multiplient. L'amphigouri que produit la suite des réponses, la variété des cris occupent les joueurs et les empêchent de songer à trouver des questions analogues aux diverses professions; et, dès qu'ils se trompent ou qu'ils répètent ce qui a déjà été dit, ils sont certains de donner des gages.

# CHAPITRE VI.

## JEUX D'ESPRIT.

Les jeux de mémoire, qui composent le chapitre précèdent, nous ont à peu près préparés aux jeux d'esprit: aussi mes jeunes lecteurs, et surtout mes modestes lectrices, ne se laisseront point intimider par ce titre imposant. Un peu d'assurance, de bonne volonté, surtout point de recherche ni d'affectation, et l'on réussit à ce genre de jeu qui offre des plaisirs plus variés et plus délicats que tous ceux que nous avons décrits jusqu'alors. On s'exerce par gradation; d'abord, les premières fois que l'on joue au mot placé, par exemple, aux lettres ouvertes, aux caquets, etc., on peut ne dire qu'une ou deux phrases; puis on s'enhardit par degrés; l'exemple d'autrui anime. On raconte telle anecdote, tel trait gracieux et malin; on répète telle conversation que chaque

jour on tient dans le monde. Le soin que l'on y met, l'habitude que l'on en prend, n'excluent ni l'abandon, ni le laisser-aller d'un entretien ordinaire, et l'on acquiert insensiblement le talent, si précieux et si rare, de s'exprimer avec facilité, de narrer avec grâce, et de joindre à la justesse, à l'élégance des expressions, je ne sais quelle aimable et vague négligence, qui fait que la conversation la plus distinguée ne ressemble jamais au style d'un livre.

Les jeux d'esprit peuvent aussi rendre un grand service à beaucoup de jeunes gens, en leur montrant combien les compliments sont difficiles lorsqu'on veut en bannir l'exagération et la fadeur; combien il faut de mesure, de délicatesse, de bienveillance même dans les plaisanteries les plus légèrement malicieuses, pour que la société ne devienne pas une arène où l'on passe alternativement de l'offensive à la défensive, et où, tout en s'amusant, on termine par se haîr. La difficulté de réussir aux jeux du Conseil, de la Sellette, des Métamorphoses, des Compliments, le ridicule qu'ils verront toujours suivre l'affectation, le trouble, les querelles, les inimités même qu'ils pourront voir naître à la suite d'un sarcasme spirituel, les guériront de la manie de brandir l'encensoir au nez des gens, ou de les insulter avec grâce.

Commençons par les jeux qui ont le plus d'analogie avec ceux que nous venons d'expliquer.

# 1. L'Amphigouri.

Ce jeu est un amphigouri en action. Lorsque le narrateur raconte d'une manière claire, animée, que l'histoire qu'il débite est plaisante ou triste, les spectateurs passent tour à tour du dépit d'entendre couper la narration par mille noms bizarres, à la gaîté bouffonne que produit la suite burlesque de ces interruptions. Essayons d'en donner un exemple après avoir mis en scène tous nos joueurs.

Celle des personnes de l'assemblée qui doit conduire le jeu se place, assise, au milieu du cercle que forment les autres; elle se nomme le narrateur. Les autres joueurs choisissent chacun le nom de l'état qui leur convient: on voit qu'il y a une grande latitude, et que, quelque nombreuse que puisse être la réunion, on ne manque jamais de dénominations. Supposons que plusieurs messieurs se sont nommés boulanger, menuisier, boucher, pharmacien, tapissier, soldat, patissier, etc., et que plusieurs dames ont pris également les noms de lingère, fruitière, épicière, charcutière, etc. Le narrateur les avertit que lorsque, dans le cours du récit qu'il va commencer, il regardera l'un d'eux, celui-ci doit tout de suite nommer un terme technique de sa profession, sans jamais hésiter, ni se répéter, car ces infractions à la règle du jeu seraient punies d'un gage. Le narrateur s'engage aussi à payer, s'il s'embrouille dans son improvisation, et se réserve de la faire longue ou courte à volonté, en passant sa dignité à l'un des joueurs. Ces points convenus, admettons qu'il s'exprime ainsi:

Un matelot anglais, marié depuis quelques années à une femme de son choix, fut forcé de partir pour l'Amérique. Il la laissa avec deux jeunes enfants, et près d'être mère. Les deux... (Il regarde le soldat.)

Le soldat: Baïonnette.

Le narrateur. — S'aimaient tendrement, et leur séparation ne fit qu'augmenter leur tendresse. La femme surtout était la plus malheureuse, parce qu'elle était la plus aimante. Le temps ajouta encore à son... (Il regarde le boucher.)

Le boucher: Gigot.

Le narrateur. — Un an se passa: le matelot devait revenir au bout de ce temps; mais point de nouvelles. La pauvre Marguerite se désolait; non-seulement elle craignait pour les jours de son.... (Il regarde le tapissier.)

Le tapissier : Fauteuil.

Le narrateur. - Mais encore elle tremblait de ne pou-

voir nourrir ses enfants. Malgré sa sévère économie, le peu d'argent que lui avait laissé son mari était.... (Il regarde le menuisier.)

Le menuisier : Rabot.

Le narrateur. — Que pouvait faire le faible travail d'une femme? d'une nourrice chargée de trois.... (Il regarde le pharmacien.)

Le pharmacien: Vomitifs.

Le narrateur. — Un bourgeois de ses voisins, M. Boufart, lui ayant fait plusieurs fois des offres de service, qu'elle n'avait pas cru devoir accepter jusqu'ici, elle se décide à aller chez lui. L'indigne.... (Il regarde la fruitière.)

La fruitière: Panais.

Le narrateur. — Ne rougit pas de faire connaître à Marguerite que le déshonneur serait le prix de ses bienfaits. L'infortunée retourna dans son pauvre asile, vendit tous ses.... (Il regarde le pâtissier.)

Le pâtissier: Biscuits.

Le narrateur. — Et ses vétements pour nourrir sa famille. Cette ressource épuisée, elle chercha à emprunter, et personne ne put ou ne voulut lui faire le moindre prêt: elle mendia même, et ce cruel parti ne put être une... (Il regarde la lingère.)

La lingère: Layette.

Le narrateur. — Ses pauvres enfants lui demandaient du pain depuis plus d'un jour. Eperdue, désespérée, la malheureuse s'élance chez M. Boufart. « Du pain, s'écriet-elle; du pain pour mes enfants!.....» Hé bien, lui ditil, vous êtes donc plus raisonnable, enfin. Tenez, prenez cette.... (Il regarde le soldat et l'épicière.)

Le soldat: Giberne. - L'épicière: Chandelle.

Le narrateur. — Préparez un bon souper pour votre

famille et moi, car j'irai vous voir depuis le soir jusqu'au matin. — La triste.... (Il regarde le menuisier.)

Le menuisier: Varlope.

Le narrateur. — Obéit: le souper fut abondant. Le bourgeois, charmé, dévorait des yeux sa victime, qui se noyait dans les.... (On verra bien maintenant que ces interruptions annoncent que le narrateur regarde la personne qui répond.)

Le tapissier: Draperies.

Le narrateur. — Et qui prolongeait le repas par mille moyens. Cependant la soirée s'avançait: les enfants étaient endormis; le bourgeois, qui avait joint beaucoup d'or au don de sa bourse, en exige impérieusement le....

Le boucher: Pot-au-feu.

Le narrateur. — Marguerite se lève, court au berceau du fils qu'elle allaitait, et lui présentant le sein : Tette, mon enfant, tette bien, dit-elle en étouffant de....

La charcutière: Jambon.

Le narrateur. — Tu prendras encore aujourd'hui le lait d'une honnête femme que la nécessité poignarde; demain, demain, grand Dieu! ce sera le lait d'une mère coupable. — A ce....

Le boulanger : Pain-mollet.

Le narrateur. — Le bourgeois, saisi d'attendrissement et de....

L'épicière : Sucre.

Le narrateur. — S'enfuit en s'écriant: On ne peut résister à tant de.... (Ici le narrateur promène sa vue sur tous les joueurs, qui répondent tous ensemble: Farine, planche, veau, rhubarbe, coussin, etc.)

On peut terminer le jeu avant de terminer l'histoire, et, comme je l'ai dit, l'accourcir ou l'allonger à volonté.

# 2. Le Papillon.

Un papillon, des fleurs composant un parterre, des insectes de diverses sortes, voici les personnages de ce jeu. Est-il bien nécessaire de dire que les dames sont les fleurs. et qu'elles se nomment, à leur choix, rose, tulipe, lis, belle-de-nuit, balsamine, œillet, tubéreuse, etc. Les messieurs prennent le rôle des insectes: les uns sont la chenille, la fourmi, l'abeille, la guépe; les autres, le puceron, la demoiselle, le cousin, le hanneton, etc. Quant au papillon, c'est le titre spécial de l'ordonnateur du jeu. Ce papillon, comme les ordonnateurs des autres jeux. s'assied au centre du cercle que forme la réunion, et commence en interpellant une fleur; celle-ci répond dès qu'on l'a nommée; et, dès que le nom d'une des personnes. de l'assemblée se rencontre dans sa réponse, elle est interrompue par cette dernière, et ainsi de suite. On voit que ce jeu a du rapport avec la Boutique du cordonnier. et quelques autres; mais les joueurs doivent répondre trois fois plus longuement. En outre, il y a plusieurs conditions importantes qui le distinguent. Ces conditions sont au nombre de cinq.

La première veut que les dames nomment seulement les insectes, et les messieurs les fleurs.

Par la seconde, il est défendu de nommer une fleur ou un insecte dont aucune personne de la réunion n'a pris le nom.

La troisième condition exige que, lorsqu'on parle du jardinier, toutes les dames tendent la main droite, pour figurer que la fleur ouvre son calice à l'eau rafraîchissante que le jardinier lui apporte : les messieurs, au contraire, se lèvent et reculent de deux pas, pour signifier que les insectes fuient sa présence.

La quatrième est celle-ci: Au mot arrosoir, c'est le tour des dames à se lever; comme les fleurs se redressent lorsque l'eau a étanché la soif qui faisait incliner leur tête, elles doivent aussi imiter ce dernier mouvement. Les messieurs, en entendant ce mot, mettent le genou en terre, par la raison que les insectes qu'ils représentent, redoutent l'eau qui pourrait les submerger.

La cinquième condition est commune à tous les joueurs. Si l'on nomme le soleil, ils se lèvent pour témoigner qu'ils le saluent comme le bienfaiteur universel.

Dans ces trois derniers cas, on ne reprend sa première position qu'après que la personne qui parle a nommé une fleur ou un insecte. On nomme le papillon à volonté. Il est superflu d'ajouter que si l'on oublie de répondre lorsqu'on est nommé, que l'on manque de faire les gestes et mouvements convenus, et que l'on hésite dans ses réponses, on donne un gage à chaque faute. Il est inutile aussi de dire que ce jeu en produit beaucoup.

Quant à la manière de le jouer, il n'y a point de règles fixes; l'esprit, la finesse des joueurs, les inspirations du moment et des circonstances peuvent le varier à l'infinides citations gracleuses, en harmonie avec les idées qu'excite le jeu, des observations délicates, des expressions flatteuses à demi-voilées, des rapprochements ingénieux entre les joueurs et les objets qu'ils représentent, sont le langage de ce jeu. Après cette déclaration, je n'oserais pas en indiquer la marche, si je n'avais depuis longtemps dit, et, je l'espère, persuadé aux lecteurs que je ne prétends donner l'exemple que de la partie matérielle.

# Le Papillon.

O fleur (1)! qui dépeindra tes charmes, Lorsqu'au moment de ton réveil, Ton calice épanche les larmes Dont la nuit baigna ton sommeil.

(1) Je change exprès ce mot, non que je veuille corriger les charmants vers de M. Dubos, mais parce qu'ayant une fois nommé le lis, mon papillon serait interrompu. Je crois voir l'épouse nouvelle, Que le dieu d'hyménée appelle, Sous un dais couronné de fleurs; Baissant sa tête virginale, Et sur la couche nuptiale Laissant échapper quelques pleurs.

On dit que je suis volage, et voilà plusieurs instants que je me pose sur ce lis.

#### Le Lis.

Ta surprise suffit seule pour caractériser ton inconstance: la fidélité laisse passer le temps en silence, car il ne lui coûte pas de le suivre. Fuis, je ne te regrette pas plus que je ne t'ai désiré! Ah! qu'importent les vains hommages de la frivolité à la fleur qui n'ouvre son sein qu'aux purs rayons du soleil. (Ici tous les joueurs se lèvent.) Tes capricieuses flatteries me déplaisent presque autant que les insultes de la guêpe.

## La Guépe se rasseyant.

Quoi qu'en disent les fleurs, elles ne se croient jamais réellement insultées lorsqu'on les trouve belles: leurs dédains apparents sont un raffinement d'adresse pour attirer les adorations. C'est là leur premier besoin. Combien en ai-je vu, qui brûlées des feux du midi, la tête baissée, les feuilles trainantes, mourantes de soif et de chaleur, se plaignaient encore du jardinier (à ce mot, tous les joueurs font les mouvements convenus) et de l'arrosoir (chacun joue de nouveau son rôle) qui les rappelaient à la vie, parce qu'ils écartaient en même temps les insectes dont elles recevaient la cour; surtout l'impatiente Balsamine.

### La Balsamine.

Tu perds vraiment l'esprit: le secours de cette eau ne pouvait que m'être agréable, puisqu'elle me rendait plus jolie; et que m'importait que les amants dont j'étais entourée fussent chassés pour un instant! Ne sais-je pas que je les attire ensuite à volonté? Je m'incline doucement, j'entr'ouvre ma corolle, ils accourent transportés! Les autres insectes posés dans le voisinage, contemplant ma cour, s'empressent de l'augmenter. Quand je vois bien mes compagnes solitaires gémir de leur isolement, et les insectes m'entourer en foule, par une rapide contraction, je lance mes graines et les mets en fuite. Crois-tu maintenant que je regrette que l'eau roule à mes pieds les moins diligents; par exemple, la pesante chenille!...

#### La Chenille.

Non, jamais je ne comprendrai comment j'ai pu t'aimer! comment la foule t'encense! Tu n'es que gentille, et beaucoup de fleurs te surpassent en beauté, même parmi celles qui tiennent le second rang: ton sein n'exhale aucun parfum; ton caractère est irritable; tu es vaine, coquette... Le dépit ne me dicte point ces dures vérités, car sans offrir mes hommages à une autre amante, sans m'enivrer sur le sein d'une belle fleur, je foule le même gazon qu'une modeste amie, je respire son doux parfum. O toi, si pleine de sens, dis-moi donc pourquoi, nous autres insectes, nous sommes dupes d'une coquette, que nous la préférons aux plus belles, aux plus odorantes fleurs? Instruis ton ami, sage et modeste violette.

## La Violette.

Mon attachement suppléera à ma sagesse pour remplir tes vœux. Amie, si les insectes savaient véritablement aimer, ils ne chercheraient ni la plus belle, ni celle qui parvient à le paraître davantage : s'ils étaient tendres, ils désireraient la tendresse; mais la vanité attirant la vanité, un bien disputé, un bien que l'opinion des autres leur révèle être un seul bien, leur paraît préférable à tout. Oh! que bien plus sage est l'abeille!...

Cela suffit pour montrer quel cadre charmant peut offrir ce jeu.

### 3. L'Écho.

C'est le pendant de l'*Amphigouri*, et si je ne l'ai point mis à la suite de celui-ci, c'est dans le but d'éviter la monotonie et la ressemblance dans les descriptions.

Comme dans l'Amphigouri, un des joueurs raconte une histoire, que les autres doivent interrompre de temps en temps, et selon que le narrateur les nomme : interrompre ainsi s'appelle faire l'écho, et pour cela on répète deux fois le nom convenu que le narrateur ne prononce qu'une, et une fois seulement lorsqu'il le prononce deux. Les noms des joueurs sont ceux des objets appartenant au héros de l'histoire. Les noms doivent revenir souvent; aussi est-il nécessaire que le narrateur choisisse une aventure de soldat, de marin, de moine, de peintre, de musicien, etc., afin que les objets de l'équipement, de l'armement, du costume, de la profession du personnage, puissent fournir des titres nombreux et susceptibles d'être souvent répétés dans le cours de la narration. Il importe aussi que cette narration soit plaisante. Les joueurs doivent imiter, en répondant, le ton du narratenr.

Celui-ci va raconter une histoire de moine carme-chaussé: sa robe, ses chausses, ses sandales, son scapulaire, son chapelet, son báton, sa besace, son bréviaire, son froc, son titre de moine, de carme, etc., vont qualifier nos joueurs. Dans le dialogue que je vais présenter, je remplacerai les véritables noms des joueurs par des numéros, afin de prévenir la confusion. Lorsque l'assemblée est nombreuse et que l'histoire est de nature à ramener souvent certains noms, bien qu'ils ne tiennent pas au héros principal, on les emploie, car l'essentiel est de multiplier l'écho. D'après cela, voici les noms que l'on donne aux personnes de la réunion, assises en cercle, et écoutant attentivement le narrateur placé au centre.

ter écho. - Le moine.

2. - Le carme.

3. — — La dame.

4e - Jean.

5° - - Sonnette.

6° — Robe.

7º - Chapelet.

8° - - Scapulaire.

9e — Froc.

10° - - Chausse.

11º — Bréviaire.

12° — Bāton.

### Le narrateur pourra commencer ainsi:

Vous savez qu'autrefois, dans les châteaux où ne se trouvait pas d'aumônier, le couvent du voisinage envoyait un moine,

Premier écho: Moine, moine.

Le narrateur. — Le samedi pour dire la messe le lendemain. Or, un bon père carme, carme

Deuxième écho : Carme.

Le narrateur. — Se mit en marche pour le château d'une dame.

Troisième écho : Dame, dame.

Le narrateur. — Appuyé sur son bâton, bâton,

Douzième écho: Bâton.

Le narrateur. — Et marmotant au plus vite son bréviaire

Onzième écho: Bréviaire, bréviaire.

Le narrateur. — En grelottant, car il faisait très-froid, le carme,

Deuxième écho : Carme, carme.

Le narrateur. — Arrive sur le soir au château, tout transi et bien fatigué. Le domestique Jean

Quatrième écho : Jean, Jean.

Le narrateur. — Lui propose de l'introduire dans le salon, où la dame, dame,

Troisième écho: Dame, dame. (Il paie un gage, parce qu'il ne devait répéter qu'une fois.)

Le narrateur. — Recevait un grand nombre d'invités des environs. — Mon fils, répondit le bon père, je vous remercie, le vent, la néige, mes sandales m'ont fait trouver la route bien longue; j'ai besoin de me reposer; demain, après là messe, je rendrai visite à la dame.

Troisième écho: Dame. (Et encore il faut un gage, car c'était maintenant le cas de répéter deux fois.)

Le narrateur. - On sert à souper au moine.

Premier écho: Moine, moine.

Le narrateur. — Il y fit honneur, se chauffa bien, et se hâta de se coucher dans le lit qu'on lui avait destiné. Voilà donc notre carme, carme

Deuxième écho: Carme.

Le narrateur. — Couché et ronflant, car c'est tout un pour un voyageur fatigué. Cependant un coup de sonnette

Echo: Sonnette, Sonnette.

Le narrateur. — Se fait entendre. Jean, Jean

Echo: Jean.

Le narrateur. — Accourt, et, en ouvrant la porte du salon, il entend : Oui, baronne, cela sera tout de suite fait; le froid est rude, il faut réchausser votre lit. Jean,

Echo: Jean, Jean.

Le narrateur. — Poursuivit le baron, faites passer le moine

Echo: Moine, moine.

Le narrateur. — Dans le lit de la baronne. Le domestique croit n'avoir pas bien entendu, et fait répéter l'ordre. Dans le lit de cette baronne, ruminait-il, le moine, moine.

Echo: Moine.

Le narrateur. — La drôle de chose; enfin, on le veut...
Jean...

Echo: Jean, Jean.

Le narrateur. — Était naguère vacher, et ne savait pas que l'on se servait, pour bassiner les lits, d'une brique chaustée et enveloppée dans des linges chauds. Il ignorait également que cette bassinoire de l'époque s'appelait moine.

Echo: Moine, moine.

Le narrateur. — Ne voyant donc d'autre moine, moine Echo: Moine.

Le narrateur. - Que le carme,

Echo: Carme, carme.

Le narrateur. — Il va frapper à sa porte. Mon père, mon père, dit-il, levez-vous. — Sainte Vierge, dit le religieux en lui-même, j'étais si bien! Qu'est-ce, pour-suivit-il, mon enfant, auriez-vous ici des malades à confesser? — Non, grâce à Dieu, tout le monde se porte bien; il s'agit seulement de passer dans le lit de la baronne. Le moine,

Echo: Moine, moine.

Le narrateur. — Fort contrarié et fort surpris, prend son froc.

Echo: Froc, froc.

Le narrateur. - Ses chausses,

Echo: Chausses, chausses.

Le narrateur. — (Très-vite) sa robe, son scapulaire, son chapelet, son bâton (l'écho restant muet, tous les joueurs qui auraient dû le faire furent mis à contribution), et, tout en grelottant, entra dans le lit de la chambre voisine.

Si, du moins, le brave homme y pouvait dormir en paix; mais j'ai peur du contraire. La conversation continue au salon; madame la comtesse craint le froid, comme un poltron craint le feu. Eh! vraiment, ma chère, dit la dame.

Echo: Dame, dame.

Le narrateur. — J'allais oublier de faire passer le moine, moine,

Echo: Moine.

Le narrateur. - Dans votre lit. Et la sonnette

Echo: Sonnette, sonnette.

Le narrateur. — D'aller, et Jean

Echo: Jean, Jean.

Le narrateur. — D'accourir et d'entendre : Faites passer le moins

Echo: Moine, moine.

Le narrateur. — Dans le lit de madame la comtesse. — Le moine, moine,

Echo: Moine.

Le narrateur. — Madame? — Oui. — Encore? — Qu'est-

Echo: Jean, Jean.

Le narrateur. - Retournant vers le carme :

Echo: Carme, carme.

Jeux de Société.

Le narrateur. — Mon père, j'en suis bien fâché, mon père. — Comment? — Il faut vous lever. — Encore? — Ah! mon dieu oui, et passer dans le lit de madame la comtesse. — Enfin, dit le moine,

Echo: Moine, moine.

Le narrateur. — Dieu le veut; mais on procède singulièrement dans ce château; et reprenant ses chausses, sa robe, — son froc, — ses sandales, — son bâton (tous les joueurs qui portent cés noms doivent répondre), il s'achemine dans un troisième lit. Cependant le désir d'une couche réchauffée gagnait toutes les personnes de la maison, et madame la chanoinesse l'éprouve bientôt. Nouveau coup de sonnette, sonnette.

Echo: Sonnette.

Le narrateur. — Nouvelle mission donnée à Jean

Echo: Jean, Jean.

Le narrateur. - De faire passer le moine

Echo: Moine, moine.

Le narrateur. — Dans le lit de la chanoinesse. — Jean, Jean

Echo: Jean.

Le narrateur. — Retourne réveiller le religieux. — Mon père, dit-il, c'est bien malgré moi!... Mais levez-vous. — Oh! par ma foi, je reste, répliqua le père; me faire ainsi promener toute la nuit par un froid pareil!... Voilà une singulière maîtresse de maison! Quelle hospitalité, mon Dieu! — Le domestique le prie d'obéir. — Je n'en ferai rien; je n'en veux rien faire! Si vous craignez d'être grondé, allez dire que je ne veux pas. Jean

Echo: Jean, Jean.

Le narrateur. — Hésite un peu, puis va dans le se o da Madame, dit-il, le moine...

Echo: Moine, moine.

Le narrateur. — Hé bien! l'avez-vous fait passer dans le lit de la chanoinesse? — Madame, il ne veut pas. — Comment, il ne veut pas? — Non, madame, il s'est bien fâché. — Ce garçon perd la tête: une brique se fâcher! — Avec votre permission, madame, il n'est pas de brique, mais de chair et d'os, quoique carme.

Echo: Carme, carme.

Le narrateur. — Cette réponse éclairant la réunion sur le quiproquo, tout le monde partit d'un éclat de rire; on plaignit le pauvre religieux, et on attendit au lendemain pour lui faire des excuses.

# 4. Les Métiers par récit.

Ce jeu est amusant et original: sa qualité principale est la variété, parce que chacun y est obligé d'improviser une histoire quelconque, relative au métier qu'il a choisi. Un autre caractère de ce jeu est de faire donner beaucoup de gages, parce que chaque fois qu'en racontant on prononce le nom du métier dont a fait choix un mot relatif à son art, sans jamais se répéter ni hésiter, sous peine d'être mis à l'amende.

On voit que ce jeu offre plusieurs difficultés, et qu'en cherchant à surmonter l'une on rencontre l'autre. Tandis que vous êtes occupé à préparer l'histoire qu'il vous faudra faire après la narration présente, vous ne vous apercevez pas que l'on vient de nommer votre état, et force est de donner un gage. Vous tenez-vous prêt à répondre, vous ne savez plus que dire quand vient votre tour, et souvent il arrive que l'on ne vous appelle pas. Mais ces petites tribulations font le charme du jeu.

Deux ou trois exemples vont nous apprendre à la fois les règles, la marche et les ressources des métiers par récit. Je dis les ressources, parce qu'ils en offrent aux personnes timides, peu exercées, ou un peu paresseuses, qui, par ces motifs, veulent abréger le plus possible ce qu'elles ont à raconter.

La personne qui commence le jeu s'adresse, à son gré, à celle de la réunion qui lui plaît, en la priant de raconter une histoire tout en travaillant. Si cette personne est un homme, il fait cette demande à une dame; si c'est une dame, elle l'adresse à un monsieur. Le joueur interpellé est tenu de commencer de suite. Il peut, et même je le lui conseille bien, s'accompagner en racontant, en faisant quelques gestes relatifs à sa profession; cela anime le jeu, distrait un peu les auditeurs, et par conséquent les rend moins difficiles.

Chacun fait choix d'un métier quelconque: admettons que plusieurs joueurs ont pris le nom de laitière, de ménétrier, de brocheuse, vitrier, cuisinière, charpentier, fleuriste, maçon, chiffonnière, porteur d'eau, etc. Je vais alterner exprès les noms de métiers d'homme et de femme, parce que les messieurs et les dames doivent être placés d'une manière alternative, et que les uns et les autres doivent choisir des professions relatives à leur sexe.

### La Cuisinière au Ménétrier.

Toi qui cours toutes les guinguettes, les cabarets, les fêtes de villages, ne pourrais-tu pas nous raconter quelque chose de nouveau?

## Le Ménétrier.

Ma foi! non; quoique j'aille dans bien des endroits différents, c'est toujours la même chose: des filles coquettes qui se regardent entre elles de travers et lorgnent de côté les garçons, voilà pour les unes; ceux-ci, intéressés comme des têtes grises, qui ne viennent danser que quand ils n'ont plus d'argent à mettre au jeu; voilà pour les autres. Quant à moi, ça n'est pas plus varié; le dimanche j'essuie sur mon violon la poussière et le vin de la veille; je mets un peu de colophane sur mon archet, j'arrange

de mon mieux ma redingote pour cacher mon pantalon qui n'est pas bien neuf; puis, si je trouve à faire danser, je grimpe sur un tonneau ou sur tout autre orchestre, et je râcle à tour de bras. Le lundi, je bois le profit de la veille; le surlendemain, je chante dans les rues, selon la saison, des chansons gaillardes pendant le carnaval, des cantiques pendant le carême; et, tenez, ça me rappelle que l'autre jour je me trouvais en face d'une brocheuse....

La brocheuse. - Feuille d'impression.

Le ménétrier. — Dont la mine me touchait au cœur: je chantais, je violonnais avec des gestes, un feu!..... tantôt une chanson, tantôt une autre, n'importe la saison. Parbleu, camarade, me dit un maçon,

Le maçon. — Truelle.

Tu chantes admirablement. — C'est vrai, repris-je en me rengorgeant un peu, je fais de ma voix ce que je veux. — En ce cas, ma foi! reprit-il, tu devrais bien t'en faire une culotte.

# Le Charpentier à la Fleuriste.

Et vous, ma gentille demoiselle, contez-nous une jolie histoire; tout ce qui a rapport à vous doit être joli.

### La Fleuriste.

Pour faire de jolies choses, il faut en employer de vilaines; nos presses, nos emporte-pièces, nos godets ne ressemblent guère aux roses qu'ils nous aident à faire, et le plaisir est bien souvent précédé du chagrin. Je vais bientôt épouser celui que j'aime; mais il ya environ un mois qu'il s'absenta sans vouloir m'en dire le motif, car il se contenta de répondre à mes questions que c'était pour affaires. Quelques jours après son départ, une jeune demoiselle très-bien mise vint me commander une guir-

lande et un bouquet de roses blanches et de fleurs d'oranger; cela me fit battre le cœur. Vous allez donc vous marier, lui dis-je en soupirant et souris et à la fois. — Oui, répondit-elle, j'épouse un tel, et noi qua mon fiancé. Je pâlis, mais je sus me contenir: elle me quitta d'un air surpris. Je demeurai plongée dans le désespoir, puis me reprochant ma tristesse: Non, m'écriai-je, mon ami n'est point infidèle, le soupçonner serait un crime; aimer, n'est-ce donc point se confier sans réserve? J'avais raison, son voyage avait été fait pour persuader un de ses oncles, dont il attendait tout, de consentir à notre union; et redoutant l'effet de sa démarche, ses autres parents m'avaient tendu un piége pour que, désespérée, je quittasse Paris ou me fisse religieuse.

### La Cuisinière au Porteur d'eau.

Brave homme, dites-nous donc une de ces histoires que vous me racontez en nettoyant la fontaine.

## Le Porteur d'eau.

Mes racontages ne sont bons que pour les gens occupés, qui, par conséquent, n'y regardent guère; comme vous, par exemple, quand vous fricassez vos ragoûts: aussi, ie vais dire celui-là, seulement pour engager la réunion à faire du bien à une honnête famille. L'autre jour je trainais ma petite voiture à tonneau près de la fontaine du pont Saint-Michel, quand j'aperçus deux petites filles de six à sept ans qui portaient un seau d'eau au moyen d'un bâton passé dans l'anse : les pauvres enfants trébuchaient à chaque pas, s'inondaient les pieds d'eau, et sans faire attention au froid, qui devait les pénétrer dans cette saison, elles couraient à la fontaine chercher de l'eau dans un plat creux, pour remplir leur seau, qui, après quelques pas, se vidait encore en partie. Mes petites amies, leur dis-je alors, pourquoi ne faites-vous pas monter un porteur d'eau? L'une d'elles rougit sans réį.

pondre; l'autre me dit: Monsieur, il faut deux sous pour cela. — Votre sœur me les montre dans sa main. — Oui, mais avec ces deux sous nous aurons chez la laitière (ha laitière, crème) du lait pour notre pauvre mère.

# 5. Le Mot placé.

Lorsqu'on joue facilement aux métiers par récit, on ne se trouve pas embarrassé pour le mot placé, quoique ce dernier jeu soit un peu plus difficile. C'est également l'affaire de l'habitude, du naturel, de l'absence de toute recherche. Seulement il faut un peu d'adresse pour amener sans effort visible le mot que l'on a à placer dans l'histoire que provoque souvent une question qui n'y a pas le moindre rapport: voyons comment on peut s'en tirer.

La réunion se forme en cercle; la personne qui commence le jeu donne à voix basse à son voisin de droite un mot quelconque; tout le monde en fait autant. Ce mot est ordinairement bizarre et difficile à mettre dans un récit; cependant on le choisit selon le degré d'habileté des joueurs.

Quand le mot est donné et reçu par toutes les personnes du cercle, celle qui a commencé et qui a donné son mot à droite, se retourne et adresse une question à la personne qui se trouve à gauche: celle-ci doit aussitôt faire un récit dans lequel elle glisse le plus naturellement possible le mot qu'on lui a dit tout bas. Si la question qui lui est adressée est opposée à ce mot, elle peut recourir à une digression; mais, généralement, il ne faut pas prolonger sa narration, comme il ne faut pas non plus qu'elle soit sèche et obscure par trop de concision. Un discours diffus, au reste, n'offre pas beaucoup plus de facilité, car les nomenclatures sont expressément interdites; et si l'on n'a pas soin de répondre juste à la question faite, on donne un gage; or, les digressions trop étendues font souvent perdre de vue la question. La personne qui se

laisse deviner paie un gage; celle qui ne devine pas en donne un également.

Le mot placé est une récréation fort agréable, et les personnes qui ont du tact et de la délicatesse en font un jeu charmant. Sans affectation et sans travail, elles tâchent d'assortir leur récit aux dispositions du joueur qui les interroge. Répondent-elles à un homme à talent, elles renferment dans l'histoire improvisée une allusion gracieuse, un compliment indirect; à une jeune dame seulement jolie, elles adressent quelque chose d'agréable sur l'influence des grâces physiques; à une femme d'un certain âge, elles racontent une histoire d'un genre noble et sérieux; aux personnes d'une humeur bouffonne, elles font un récit semé de calembourgs, de quiproque plaisants; elles se permettent aussi des plaisanteries un peu malicieuses, où la bienveillance adoucit le trait sans l'émousser.

Ces règles-là ne sont pas faciles à indiquer; il en est autrement des finesses ordinaires du jeu. L'une de ces finesses consiste à jeter le mot brusquement au commencement du récit, puis de faire une digression étrangère, qui persuade à l'interrogateur que vous êtes forcé de courir cette voie pour placer votre mot; parfois il faut au contraire garder le mot fatal pour la fin du récit, parce que l'interrogateur est tout occupé de ce que vous avez raconté d'abord. Par une autre finesse, on prononce le plus naturellement possible le mot donné, et l'on affecte de glisser vite sur un autre mot, de le prononcer avec embarras et d'une voix plus haute ou plus basse que les autres. Il est extrêmement rare que l'interrogateur ne prenne pas le change.

Je vais à la fois donner des exemples de la manière de placer le mot comme il convient (en ne m'occupant que de la partie matérielle du jeu), et des erreurs qui font donner des gages. Cela familiarisera tout-à-fait le lecteur avec le mot placé.

Une jeune personne avait reçu le mot bénitier, et se

désolait intérieurement de ce mot si difficile à placer; ce fut bien pis, lorsqu'on lui demanda: Que pensiez-vous hier au spectacle? Je suis prise, se dit-elle; puis révant deux minutes: Au spectacle, je songe ordinairement aux grands hommes dont les veilles nous en ont préparé les plaisirs. Hier, je pensais à Ducis, à ce mélange d'idées religieuses et poétiques qui le caractérisait. Je me le représentais visitant avec une égale assiduité l'église et le théâtre; je voyais au chevet de son lit de serge verte, un bénitier, un buste de Voltaire et un Christ; et au pied. une vierge et mademoiselle Clairon; je me représentais son salon, où l'on voyait pêle-mêle les portraits de Talma et du curé de sa paroisse, du Dante et de mademoiselle de La Vallière, dont il était, disait-il, plus amoureux que Louis XIV lui-même. Le mot est placé et non deviné, car l'interrogateur s'arrêtant à la partie saillante du discours, s'imagina que le mot amoureux était le mot donné.

Une dame recoit le mot crocodile. C'est une vraie perfidie; le moyen de placer incognito un mot de ce genre? Heureusement l'on demande à cette dame quelle est sa promenade favorite. Elle saisit comme une bonne fortune l'occasion de répondre que le Jardin des Plantes attire exclusivement ses pas, parce qu'on y voit une intéressante réunion d'animaux, soit morts, soit vivants : l'ours, la panthère, la hyène, la girafe, le crocodile, le porc-épic, la sarrigue, une quantité innombrable de reptiles, d'oiseaux, etc. La bonne dame aurait ainsi fait l'inventaire de la ménagerie et du cabinet d'histoire naturelle, si on ne l'avait arrêtée en lui demandant un gage. Elle se récria; on lui objecta l'article qui proscrit les nomenclatures : elle opposa la réponse précédente; on répondit tout d'une voix que cette réponse ne contenait pas une liste, mais un ingénieux rapprochement d'objets.

Ecoutons maintenant un monsieur d'un certain âge, non-seulement habitué au monde, mais à parler en public. On lui donne le mot balivernes; la personne qui l'interroge n'a garde de le mettre sur la voie; qui soup-

connerait que des balivernes occupent ce grave personnage? Elle lui demande s'il connaît la dernière publication d'un célèbre jurisconsulte. Ah! cette publication, répond-il: ma foi, je commençais l'autre jour à la lire, quand une de mes parentes vint me proposer de l'accompagner aux Français, avec sa fille. La pauvre jeune personne retenait avec effort les larmes qu'elle verse en tout temps, en tout lieu, car sa mère refuse de l'unir à un ami qu'elle chérit depuis l'enfance, qu'elle aime autant qu'il soit possible d'aimer. Je n'acceptais que par rapport à elle la proposition de ma parente, car je voulais lui adresser quelques consolations. Le spectacle n'était pas de nature à distraire la jeune fille; il représentait les souffrances de deux amants, que la volonté inflexible d'un père ambitieux séparait. Le tableau en était si touchant, que ma parente fondit bientôt en larmes. Ah! maman, s'écrie sa fille transportée, maman, vous sentez nos douleurs; vous allez les finir. Enfant, reprit la mère ea levant les épaules, ces sentiments-là, tout puissants sur le théâtre, dans le monde sont des balivernes. Chacun applaudit à la manière dont le monsieur avait placé le mot: mais on lui rappela qu'il avait à peu près laissé la question sans réponse, et il ne lui resta qu'à paver sa contribution.

Quelquefois en exige que le mot placé le soit dans une ou deux phrases.

## 6. Les Lettres ouvertes.

On donne la forme de lettres à autant de feuilles de papier blanc qu'il y a de joueurs, et chaque personne en prend une. La personne qui commence le jeu présente à chacun la botte, ou le porte-feuille qui les renferme, puis elle ouvre la dernière lettre qui lui est tombée en partage, et feint d'y voir différentes choses. On sent qu'il est impossible de donner des exemples de ce jeu; il est tout entier dans les circonstances, dans les habitudes, les goûts, les relations des personnes qui composent la réunion, car chacun doit feindre de révéler les secrets supposés que les autres joueurs sont censés mander à leurs amis, à leurs parents, à leurs voisins. Selon le lieu natal des gens, la ville où l'on sait être les personnes de leur affection. on dit. timbre de telle ou telle ville, et ainsi de suite, pour la vraisemblance des révélations. Comme on a le choix des personnes, on fera bien de varier les sujets. Par exemple, après avoir révélé le secret de la préférence d'une jeune demoiselle, il sera bon de rapporter ce qu'une dame d'un âge mûr pense sur le mariage et l'amour; il faudra préter ensuite à quelqu'un une histoire d'un genre burlesque, puis faire raconter un fait mélancolique, etc. Les allusions délicates, les malices légères et gracieuses, la finesse des observations, les aperçus flatteurs, les plaisanteries ingénieuses doivent animer le jeu des lettres ouvertes. Quelques personnes y ajoutent cet accessoire, qui ne laisse pas que d'être agréable et piquant : si un monsieur doit ouvrir une lettre, il la présente fermée à la dame dont il se propose de dévoiler les secrets épistolaires, le lui déclare, et lui propose de lui donner sa lettre et de garder le silence, si elle veut en payer le port. Ce port, il le taxe à sa volonté, et c'est ordinairement à plusieurs baisers. Si la personne accepte, le monsieur, qui ne fait aucune narration, donne un gage; dans le cas contraire, ou sent qu'il se venge par quelques malices. Cette pratique fait diversion et donne un nouvel attrait à ce joli jeu. A mesure que l'on a ouvert et lu une lettre, on la remet à la personne qui a commencé. Au tour suivant, c'est le voisin de droite de cette personne qui commence, et au tour suivant le voisin de celui-ci. Ainsi de snite.

### 7. Les Courriers.

Les courriers sont très-proches parents des indiscrètes gens qui violent le secret des correspondances. On va en juger. Tous les joueurs prennent le nom de courrier de

tel endroit : ainsi l'un est courrier du boudoir, l'autre de la mansarde, de la cuisine; celui-ci du salon, cet autre du spectacle, etc.; d'autres encore sont courriers d'un quartier quelconque, comme courrier de la Chausséed'Antin, courrier du Faubourg Saint-Germain, courrier du quartier de l'Ecole de Médecine; d'autres le sont des villes où ils savent que quelques joueurs ont des relations. Tous ces courriers, auxquels on peut aisément en joindre beaucoup d'autres, comme courrier d'une étude d'avoué, courrier du Conservatoire, courrier d'un magasin, d'un café, etc., débitent chacun à leur tour la nouvelle qu'il ont apprise dans le département qu'ils se sont choisi. Celui qui ne parle pas relativement au lieu d'où il est censé arriver, ou qui répète ce qui a été déjà dit, paie un gage. On voit combien ce jeu peut fournir de piquants tableaux de mœurs, tableaux que l'on voit journellement. Il ne s'agit que de raconter avec ordre, avec clarté; d'embellir de quelques circonstances analogues, de quelques observations piquantes, ce qui remplit à chaque instant la conversation. Ce jeu est donc très-facile; il n'est pas moins instructif que plein d'agrément. C'est le moyen d'apprendre à se rendre compte de ses expressions, à profiter d'une foule de choses intéressantes, inaperçues pour l'observateur superficiel; à connaître les caractères, l'influence des diverses situations, à s'exprimer enfin d'une manière vive et naturelle.

Il est inutile d'insister sur le plaisir que l'on doit y trouver; mais il ne l'est pas de recommander aux joueurs de ne point chercher dans un livre les histoires qu'ils auront à raconter. Dès que ce sera une affaire de mémoire, le jeu perdra sa grâce et son originalité.

## 8. Le Roman impromptu.

Le jeu qui va nous occuper maintenant est le jeu du Papillon et autres semblables perfectionnés. L'intérêt qu'il est susceptible d'exciter ne le rend pas d'une plus difficile exécution; au contraire, car la carrière qu'il ouvre à l'imagination des joueurs leur permet d'étendre à volonté leurs idées sur le sujet donné, d'y mêler diverses digressions, d'y ajouter diverses circonstances; ils peuvent aisément s'acquitter de leur tâche, qu'ils ont, au surplus, le privilège d'abréger comme il leur convient.

Voici la règle du jeu; j'en donnerai ensuite un exemple, non comme modèle, mais comme simple indication.

La personne désignée pour commencer raconte les aventures d'un prince, d'un chevalier, d'un ambassadeur; ou, si elle aime mieux peindre les scènes de la vie commune. elle prend ses héros parmi les préfets, les négociants, les procureurs, etc.; elle leur prête à chacun des goûts, des opinions, des passions diverses, que mettent en jeu les circonstances, ou que maîtrisent les événements. On pense bien que le roman impromptu ne va guère sans amour: il en faut donc mettre, et beaucoup : mais gare la froideur, l'exagération, les lieux communs d'adoration et de désespoir, enfin tout l'attirail de la sensiblerie et de la fadeur. La personne qui commence le ieu prend un nom analogue à l'histoire qu'elle va raconter. S'agit-il d'un ambassadeur, elle est un secrétaire. Parle-t-elle d'un chevalier, elle sera écuyer; de tout autre héros, elle est ami, journaliste, auteur, etc., suivant la nature du récit. Tous les joueurs prennent les noms des principaux personnages du roman et des objets qui reviennent le plus fréquemment dans le cours de la narration. Dès que l'on entend prononcer le nom sous lequel on est désigné, on prend aussitôt la parole, et l'on continue le récit dans le même sens, mais à son gré. Si l'on tarde à remplacer le narrateur, on donne un gage: aussi le conducteur du jeu choisit-il, autant que possible, des faits intéressants et vraisemblables qui, captivant l'attention, les font souvent tomber en faute.

Une règle bizarre de ce jeu, c'est qu'au milieu du récit d'une scène pathétique, le narrateur s'interrompt tout-àcoup et désigne l'un des joueurs; celui-ci doit lui fournir

à l'instant un mot absolument opposé à celui qu'exige le sens de la phrase : le premier alors est obligé de coudre ce mot le plus naturellement possible à son récit. Ce contraste, cette difficulté soudaine augmente l'agrément du jeu, ou du moins sa récolte en gages. J'en donnerai l'exemple dans la petite nouvelle qui suit :

### ELISA, nouvelle.

Noms des personnages et des objets qui reviennent souvent dans le récit :

Première dame. — Élisa.

Deuxième dame. — Malade.

Troisième dame. — Jeunesse, etc.

Premier monsieur. — L'ami.

Deuxième monsieur. — Charles.

Troisième monsieur. — Le médecin.

Quatrième monsieur. — Le prêtre, etc.

On peut multiplier les noms d'après l'histoire; mais, pour l'intelligence de ma narration, il y en a assez : je commence :

L'ami. « Encore quelques moments, et j'aurai cessé « d'être: vingt ans, quelque beauté, de la fortune, des « talents, j'aurai tout perdu... sans regret?.. Eh! que re- « gretterai-je? Que m'importent ces biens; que m'im- « porte la vie. Charles.... »

Le deuxième joueur. — Ne m'aime point. Elisa

La première dame. Avait prononcé ces premières paroles avec calme; mais aux dernières, des pleurs ames couvrirent son pâle visage. « Insensée, reprit-elle, pourquoi ces pleurs! Ah! s'il t'aimait, ce serait maintenant qu'il faudrait répandre des larmes!

Elisa joignait à l'imagination la plus vive, au cœur le plus... (Ici, le narrateur regarde la personne qu'il lui plaît d'indiquer du doigt, en paraissant hésiter : cette personne, entraînée par le récit, répond sensible, au lieu du motopposé qu'elle devait fournir; elle donne un gage.) Le narrateur reprend: Au cœur le plus sensible, cette douloureuse énergie, ce courage constant que la femme emploie en secret pour dompter des passions auxquelles l'homme se laisse assujettir. Des relations d'amitié entre sa famille et les parents de Charles...

Le deuxième joueur. — L'avaient fait connaître à la jeune fille : un caractère franc, un esprit élevé, un cœur généreux le lui avaient fait... (Le narrateur feint d'hésiter, indique du doigt une des personnes de la société, qui répond : hair.)

Le deuxième joueur. — Oui, haïr ensuite, parce que ses qualités le lui avaient d'abord fait trop chérir. Mais la coquette provoque des sentiments qu'elle ne veut point partager; l'indifférente les inspire par son calme et sa gaîté, indices de sa froideur qui lui laisse tous ses charmes; et celle qui aime véritablement, réservée, craintive, inquiète, est souvent dédaignée; elle le voit, combat, se désespère, perd ses attraits dans la douleur. Doutant alors de ses moyens de plaire, elle s'éloigne de celui qu'elle voudrait sans cesse voir, continue ses efforts, n'obtient de la raison que la vue de sa folie, pleure, se consumo, et trouve encore des charmes dans un état si humiliant et si fatal. Tel fut pendant deux années le sort de la triste amante. Enfin, l'éloignement, des études forcées, le soin perpétuel d'écarter une trop chère image de sa pensée, d'étouffer le moindre soupir, de rappeler sa dignité, et d'exciter en elle les affections de la nature, lui rendirent une sorte de calme : mais sa santé s'altéra gravement. Hélas! la fièvre de l'âme ne permettant point à l'art d'arrêter celle du corps, les crises se multiplièrent, et la jeune malade.....

La deuxième dame. — S'avança vers son dernier jour : elle le salua comme sa délivrance, et trouva sur son lit de mort la joie qui l'avait fuie sans cesse au milieu du monde et des plaisirs. Cette joie dura peu. « O Diou! se disait-elle. tant souffrir pour Charles... »

Le deuxième joueur. - Mourir pour lui et ne pouvoir

lui dire: Voyez combien je vous aimais! » Cette idée est bientôt désir, elle est bientôt résolution: « Monsieur, dit la jeune mourante à son médecin.... »

Le troisième joueur. — Qui se trouvait un moment seul avec elle et la garde : « Monsieur, dites-moi, en grâce, si mon état est désespéré. » Sa voix était émue, mais son œil ferme, et le decteur hésitait à répondre: « Ah! repritelle, si vous saviez combien ces ménagements me font de mal, vous me les épargneriez... d'importantes dispositions dépendent de votre réponse... — Mademoiselle... votre piété peut se satisfaire (Elisa...

La première dame. — Rougit), sans pour cela, reprit le docteur, qu'aucune crainte... — Des craintes! ah! je n'en connais qu'une, ce n'est pas celle de la mort... Parlez, parlez, monsieur, vais-je mourir! Vous vous taisez... je vous comprends. Combien ai-je de jours à vivre? — Mademoiselle... — Par pitié! — Eh bien! vous le voulez... deux jours! — Ils suffiront, je vous rends grâce; surtout que mon état ne laisse aucun espoir! assurez-le-moi bien... Si je revenais à la vie, grand Dieu! je serais déshonorée, ajouta-t-elle mentalement. Les progrès effrayants du mal ne lui donnèrent que trop la confirmation des paroles du médecin.

Le troisième joueur. - Il faut se hâter : Elisa

La première dame. — Ecrit une lettre. Oh! combien cette lettre lui cause d'agitation! A chaque instant elle est obligée de s'arrêter, de respirer des sels; mais bientôt son teint se colore, ses yeux s'animent, sa main raffermie court sur le papier: on dirait qu'elle vient de reprendre toutes les forces de la jeunesse....

La troisième dame. — De la santé... Elle plie sa lettre, l'envoie et retombe sans force sur ses oreillers, en demandant les sacrements. Le prêtre....

Le quatrième joueur. — Achevait d'apposer les saintes huiles sur les pieds déjà froids de la mourante, lorsqu'un jeune homme éperdu s'élance dans l'appartement, malgré la garde-malade qui s'efforce de le retenir : c'était l'ami... Le premier joueur. — Trop cher. L'étonnement suspend les pleurs de la famille désolée qui l'interroge par ses regards : « Monsieur, crie-t-il au prêtre...

Le quatrième joueur. — Cessez ce douloureux ministère, remplissez-en un plus doux... Oui, Elisa...

La première dame. — Continua-t-il en saisissant la main tremblante que la malade....

La deuxième dame. — Lui tendait, oui, je vais être ton époux!.. ne perdons pas de temps. — Oh oui! reprit-elle en portant avec effort sa main sur son cœur, le veuvage est bien près. — Cruelle!... hélas! que dis-je? c'est moi qu'il faut accuser; j'ai méconnu tant d'amour, j'ai méconnu ce noble cœur qui se donnait tout à moi. Mais, du moins, dès que ce don inestimable m'est révélé, je l'accepte avec transport, avec ivresse! » — En finissant ces mots. Charles....

Le deuxième joueur. — A genoux près du lit, renouvelle ses instances auprès du prêtre

Le quatrième joueur. — Pour obtenir la bénédiction nuptiale: celui-ci supplie la mère, qui donne son consentement à travers les sanglots qui l'oppressent, et la plus douce cérémonie succède à la plus cruelle. Ils sont unis: un mieux sensible se manifeste sur le visage d'Elisa...

La première dame. — Ses yeux ne sont plus ternes et fixes, ses lèvres perdent cette contraction, prélude de l'agonie et qui s'y remarquait déjà; elle peut demeurer sur son séant. Charles transporté s'écrie : « Tu es sauvée! l'amour nous devait ce miracle! » — Cher époux, reprend-elle en souriant tristement, n'as-tu jamais entendu parler du mieux avant-coureur de la mort? — Ne te récries pas, ne retires pas ta main; écoute-moi : Si j'avais voulu mettre en oubli la délicatesse et la dignité de mon sexe, je n'aurais pas attendu jusqu'à ce moment pour te déclarer mon amour... j'ai attendu qu'il eût dévoré ma vie; sans cela, eussé-je osé t'écrire? Je meurs pour t'avoir trop aimé? Ah! paie au moins d'un regard de pitié le sacrifice de ma vie! — Vous pleurez tous, ah! bénissez plu-

tôt mon sort: il est là, je le vois sensible à mes maux... je puis le nommer mon époux... c'est trop de bonheur, et mon âme... Je sens... Charles...

Le deuxième joueur. — Charles, adieu! et l'éternité comme cet instant... que ce baiser achève!.. »

On sent que la marche des autres romans ne peut être calquée sur cette nouvelle, et que le narrateur peut à volonté multiplier les occasions de faire dire un mot contraire à sa pensée. On peut aussi faire participer un plus grand nombre de joueurs au récit.

### 9. L'Histoire.

Le jeu de l'histoire tient à la fois des jeux de l'amphigouri, du roman impromptu, et du secrétaire dont je parlerai ci-après. La personne de la réunion qui commence le jeu prend une feuille de papier, elle inscrit en tête le nom d'une histoire quelconque (supposons que ce soit puissance de l'amour), et replie cette feuille par le haut, de manière à ce qu'on ne puisse lire ce qu'elle a écrit. Quelquefois, elle met au-dessous de ce titre une phrase analogue, comme celle-ci : « Le pouvoir de l'amour s'étend sur toute la nature; il pénètre même les êtres inanimés : quel effet ne doit-il pas produire sur deux jeunes hommes? »

Cette phrase repliée, comme je l'ai expliqué pour la suite, la personne qui commence le jeu passe le papierà son voisin, en ne lui laissant voir que le dernier mot de la phrase. Celui-ci écrit ce qui lui vient en tête à propos de ce mot; et, d'après les idées qu'il lui fournit, il ajoute, par exemple: « qui sont pour les grands philosophes synonymes de chevaux : c'est également de la matière mouvante qui flatte la vanité, en servant plus à l'ostentation qu'à la nécessité.»

La feuille est repliée ensuite, et présentée à un autre joueur, qui ne peut voir que le dernier mot : admettons qu'il mette : « toute puissante, dit-on, c'est une déesse terrible à laquelle les dieux mêmes sont soumis. Un caprice l'a fait naître, un caprice l'a fait mourir. »

On passe ensuite à un autre joueur. Le papier se couvre ainsi de phrases incohérentes, et souvent amusantes par le contraste. Quand tout le monde a écrit, le premier joueur, à qui revient la feuille, lit à haute voix et de suite ce qui y est déposé : c'est alors que l'on trouve à rire.

La manière suivante est peut-être encore plus divertissante.

Au lieu de mettre en tête sur la feuille de papier destinée à circuler, le titre d'une histoire, on prend autant de papiers que l'on est de joueurs, et on place des mots convenus, qui sont ordinairement monsieur, madame, mademoiselle, ou bien l'amant, l'amante, le tuteur, etc., et autant de verbes qu'il est nécessaire pour compléter la page. Cela fait, chacun écrit un nom au-dessous du mot monsieur, au-dessous du mot madame, et ainsi de suite; puis un membre de phrase ou une phrase entière au-dessous de chaque verbe. Chaque personne met en avant de ce qu'elle écrit sur chaque papier un numéro, qui est celui de l'ordre dans lequel elle écrit. Par conséquent, si elle écrit la première, et lorsque toutes les feuilles sont remplies, on les place sur la table, à côté les unes des autres, de manière à pouvoir lire de suite tout ce qui est écrit sous le même numéro, en répétant à chaque fois le mot qui est en tête de la feuille. Ainsi, je suppose que l'on soit six, et que les mots placés sur les feuilles soient, sur la première, l'amant; sur la seconde, l'amante; sur la troisième, aiment; sur la quatrième, jurent; sur la cinquième, embrassent, et sur la sixième, révent. Ayant écrit chacun ce qui est venu à l'idée, on aurait eu, en faisant lecture, des phrases du genre de celles-ci :

| L'amant.    | L'amante.  | Aiment.    | Jurent.        |
|-------------|------------|------------|----------------|
| 1. Colin.   | Chloé.     | Les jeux.  | D'être fidèles |
| 2. Pierrot. | Jeanneton. | A se voir. | Par le ciel.   |

Embrassent.

Révent.

L'espoir.

Des plaisirs.

Leurs cheveux.

Le mariage.

Plus on est dejoueurs, plus ce jeu est divertissant, parce que les oppositions sont plus faciles et plus frappantes.

### 10. L'Histoire en vers.

Ce sont absolument les mêmes conventions que pour l'histoire en prose exécutée d'après la première méthode, Toute la différence consiste à écrire un vers quelconque. au lieu de mettre une phrase en prose. Il est si facile d'aligner des mots, que l'on peut sans peine fournir sa quote-part à ce jeu sans être poète. Mais, comme cette improvisation forcée pourrait effrayer quelques joueurs, et surtout rendre le jeu languissant, on peut convenir que l'on transcrira une citation sans nommer l'auteur. afin qu'à la lecture ces vers se trouvent sans interruption à la suite les uns des autres. Il n'y a personne qui puisse se récuser. Qui ne sait pas un couplet de chanson? qui ne peut écrire un vers à son choix? Ainsi, lorsque chacun aura déposé son tribut à la ronde, on aura une suite de vers, tantôt graves, tantôt burlesques, tendres, gais, mélancoliques, alexandrins, de petite dimension, etc. Cette cacophonie ne peut manquer d'être extrêmement risible.

### 11. Le Secrétaire.

Ce jeu exige que l'on soit assis autour d'une table ronde, munie de tout ce qui est nécessaire pour écrire. La personne élue secrétaire par le sort dispose autant de demi-feuilles de papier qu'il y a de personnes. Chacun en prend une, et écrit son nom en tête; il la remet en suite au secrétaire. Celui-ci les plie, les mêle et les distribue au hasard. Chaque personne écrit ce qu'elle pense de celle dont le nom est placé en tête de la feuille qui lui

est tombée en partage. Quand le hasard veut que la feuille sur laquelle vous avez écrit votre nom vous revienne, vous êtes forcé de faire vos observations sur vous-même. Dans tous les cas, on replie le papier après y avoir déposé ses pensées, et on le rend au secrétaire.

Lorsque tout le cercle a terminé cette opération, le secrétaire lit à haute voix le contenu des feuilles: il ne doit permettre, sous aucun prétexte, qu'un joueur s'en empare pour reconnaître l'écriture. La lecture faite, les feuilles sont brûlées. Mais cette précaution, quoique sage, annonce une défiance qui devrait être bannie des réunions que rassemblent le plaisir et l'urbanité. Les personnes qui ont le bonheur de ne se point redouter les unes les autres, donnent un nouvel agrément à ce jeu. Le joueur, dont le nom est en tête de la feuille choisie, est appelé à deviner quel est l'auteur de la lettre qui le concerne: il peut nommer deux joueurs; s'il devine du premier coup, la personne nommée donne un gage; s'il ne devine que du second, elle n'en donne pas; s'il ne devine pas du tout, c'est à lui de payer.

Ordinairement on ne fait qu'un tour à ce jeu; mais si, au lieu de brûler les demi-feuilles, on les faisait de nouveau mêler et distribuer par le secrétaire, ce jeu deviendrait beaucoup plus amusant. Cette mesure retiendrait aussi les gens malicieux par la crainte de voir reconnaître leur écriture: on aurait aussi la ressource de faire quelques corrections aux plaisanteries déplacées qui pourraient blesser les gens.

## 12. Le Secrétaire romanesque.

Au risque de m'attirer l'épithète qui distingue ce secrétaire, j'avouerai que je le préfère au premier, parce que jamais il ne peut attirer de querelles. Son plus grand danger est la fadeur et l'affectation; c'est bien quelque chose, mais moins que rien en présence de l'inimitié. Voici la manière de le jouer : les dames choisissent cha-

cune un nom d'héroïne de roman, de personnage historique, de bergère, ou de femme de divers pays. Ainsi on a des Clarisse, des Clotilde, des Marie-Stuart, des Maintenon, des La Vallière, des Iris, des Philis; des Allemandes, des Espagnoles, des Anglaises, des Sauvages, etc. Les messieurs prennent des noms de personnages célèbres, et chaque joueur, sur la feuille donnée par le secrétaire, inscrit le titre qu'il a adopté. Alors le secrétaire invite la réunion, en termes emphatiques et plaisants, à lui confier ses secrets, et promet de remettre fidèlement les lettres et les réponses à leurs adresses. Chacun écrit ce qu'il juge à propos sur sa demi-feuille, en calquant son style sur le nom qu'il a pris. On voit combien ce jeu doit être agréable lorsqu'il est joué par des gens instruits et spirituels. Toutes les lettres sont remises à mesure au secrétaire, qui, pour rendre le jeu plus piquant, ne manque pas de lire l'épitre d'un guerrier après celle d'une bergère, celle d'un turc en réponse à la missive d'une parisienne, ou d'une héroïne sentimentale, ce qui produit le contraste et les quiproquo les plus amusants. On a coutume de faire connaître le nom que l'on a choisi; mais si on le confiait seulement au secrétaire, et que celui-ci, après avoir lu une des lettres, proposât aux joueurs d'en deviner l'auteur, il serait très-amusant de les voir s'évertuer à deviner, d'après le choix du nom. les caractères du style, etc. Chaque joueur ne pourrait nommer qu'une fois, et s'il ne devinait pas, il donnerait un gage; la personne devinée paierait également. J'ai vu jouer de cette façon le Secrétaire romanesque, et je suis tentée de l'appeler secrétaire amusant.

## 13. La Sellette.

Parlons d'abord de la partie matérielle de ce jeu. La réunion se forme en cercle, ou en demi-cercle; toutes les personnes assises ainsi se nomment juges; une d'elles, appelée l'accusé, est assise à quelque distance sur un tabouret; une autre qui porte le nom d'accusateur reste debout; son emploi est de recueillir les opinions sur l'accusé. Il s'en acquitte ainsi: Illustres juges, dit-il, en s'adressant à l'assemblée, savez-vous pourquoi l'accusé est sur la sellette? Puis il s'approche des juges à la ronde, et chacun lui fait connaître à voix basse la raison pour laquelle il croit que l'accusé est sur la sellette. Si la réunion est nombreuse, il est bon d'élire deux accusateurs, afin qu'ils puissent se rappeler exactement les déclarations qu'on leur a faites.

Chacun avant confié son opinion aux accusateurs, ceuxci s'avancent vers l'accusé, et lui exposent alternativement ce qu'on leur a dit contre lui. C'est encore un des avantages d'avoir deux accusateurs : en parlant chacun à leur tour, ils rompent l'ordre dans lequel ont été faites les déclarations, bien mieux qu'on ne peut le faire lorsqu'on est seul accusateur, parce que le soin que l'on prend à s'écarter de l'ordre des déclarations, en fait aisément perdre le fil. A chaque accusation. l'accusé nomme le juge qu'il croit l'avoir portée; s'il devine juste, le juge nommé donne un gage; dans le cas contraire, l'accusé n'en donne point; mais, arrivé à la dernière accusation, s'il ne devine personne, il paie, et reste encore sur la sellette. Mais cela arrive rarement, parce qu'il lui suffit de nommer justement une seule personne: lorsqu'il devine le plus grand nombre des joueurs, c'est toujours le juge le premier nommé qui le remplace sur la sellette. Quand l'accusateur omet quelque accusation, il est aussi mis à l'amende. Ce serait vouloir tenter l'impossible que de chercher à donner des exemples pour des accusations qui varient suivant l'âge, le sexe, le caractère, les agréments, les talents et la position particulière des personnes. Je me bornerai donc à recommander de se tenir en garde contre les compliments déplacés, les observations caustiques et les phrases affectées. L'accusé trouve moyen de deviner à l'aide de la connaissance qu'il a de l'esprit et du caractère des gens.

#### 14. Le Conseil.

Ce jeu ressemble au précédent, quant à la forme et quant au fond. On s'assied de même, et chacun prend le titre de conseiller, qui répond à celui de juge ; à la place de l'accusateur, un des joueurs est le greffier du conseil : enfin, un autre, au lieu d'être l'accusé, est l'ami consultant, assis également sur un tabouret à quelque distance du cercle; ce dernier attend que le greffier ait recueilli les voix. Quand le greffier a fait son office, il s'avance vers le consultant, et d'un ton risiblement solennel: Ami, dit-il, le conseil des conseils vous conseille d'être, de faire, d'éviter, etc. (et il ajoute tous les conseils qu'il 2 été recueillir). Comme au jeu de la sellette. l'ordre dans lequel ont été donnés ces conseils doit être interverti. afin que le consultant ne devine pas les gens d'après leurs places respectives; il doit le faire d'après leurs habitudes. leur humeur, leurs prétentions, leur esprit, dont chaque conseil porte immanquablement l'empreinte. Un des traits de ressemblance qu'a le conseil avec la sellette, c'est qu'il peut devenir très-dangereux s'il n'est joué avec aménité et réserve, et très-ennuyeux, si les louanges banales et recherchées dictent les conseils. La marche du jeu et les cas où l'on doit payer des gages sont absolument les mêmes que pour le jeu précédent. Comme il y a souvent deux accusateurs dans l'un, il peut et doit y avoir deux greffiers dans l'autre.

# 15. Les Métamorphoses simples.

La sellette, le conseil ont déjà mis à profit le penchant naturel que l'on a à soumettre les gens à son contrôle; voilà maintenant les métamorphoses simples, auxquelles ce penchant, un peu mitigé, laisse tout l'agrément de ces deux jeux, en leur ôtant en grande partie leur apreté.

Chaque joueur adopte le nom d'un objet quelconque,

dont il est censé revêtir les formes et acquérir les propriétés; cette métamorphose demande un certain choix. Bien qu'une femme fût jeune et jolie, et parce qu'elle serait jeune et jolie, il serait extrêmement ridicule qu'elle se changeât en rose, en lis ou en toute autre fleur dont la beauté est le principal attribut, car ce serait quêter des fadeurs. On peut toutefois, pour égayer les joueurs et leur fournir des observations plaisantes, prendre la forme d'un objet qui rappelle des idées tout-à-fait opposées à votre caractère et à votre humeur. Ainsi, une femme gaie, sociable, répandue dans le monde, peut se métamorphoser en hibeu; un homme d'un âge mûr, d'un esprit solide, en hanneton, etc., etc.

Supposons qu'une dame se soit changée en marbre. elle se place isolément sur un siège, au centre du cercle de la réunion, et un des joueurs se levant fait le tour du cercle en demandant à chaque personne: Si madame une telle était marbre, qu'en feriez-vous? La personne interrogée répond. — Qu'en penseriez-vous? reprend le joueur. et après la seconde réponse, il ajoute: Que voudriez-vous etre? Ces demandes se font à haute voix : mais les réponses se font à voix basse. L'interrogateur doit être bien sûr de sa mémoire pour les retenir exactement. Comme. en raison de leur grand nombre, ce n'est pas chose facile, et que ses hésitations mettraient de la langueur dans le jeu, il peut prendre des notes au cravon; il est bon aussi qu'il ait un aide. Lorsqu'il a recueilli les voix, il s'adresse à la dame métamorphosée, et lui rapporte ce qu'on lui a dit sur elle. Celle-ci doit, parmi les réponses, deviner quelqu'un, qui donne alors un gage, et se métamorphose à sa place. Si plusieurs personnes sont devinées, ce sera à la dernière à lui succéder; lorsqu'elle ne devine pas, elle donne un gage et choisit une autre forme.

La métamorphose en marbre va mettre sur la voie des réponses que l'on peut faire. Ainsi l'on dira, en choses agréables: Je ferais de madame..... une statue de l'Innocence, d'Hébé, de Vénus, etc. J'en ferais le buste de sainte

Cécile (si la dame est musicienne), de Corinne, de Cornélie, etc. — Je penserais qu'elle ne sera pas plus pure, que ses bras (si elle les a beaux) ne changeront guère sous cette nouvelle forme. - Je penserais que l'amour ne perd rien à la métamorphose. — Je penserais que la bienfaisance, l'amitié, etc., garantiraient son cœur de ce changement. Pour la troisième série des réponses, on pourra dire: Je voudrais être statuaire, Pygmalion, piédestal, etc. Si, au contraire, on veut être satirique: J'en ferais une table de jeu, un bloc, une statue de Junon, de la Fortune, un antique, etc. — Je penserais qu'elle ne sera pas plus froide, plus dure. - Je voudrais n'en être abrité qu'après ma mort; je voudrais qu'elle soit mortier pour faire jouer k pilon dessus, etc. Toute autre métamorphose fournit des réponses analogues et que rend plus faciles et plus nombreuses la connaissance que l'on a du caractère des personnes métamorphosées.

Tout ce que j'ai dit sur la nécessité de dire des traits malins sans blesser, et des choses agréables sans affadir, s'applique au jeu des métamorphoses.

## 16. Les Métamorphoses composées.

Cette seconde manière de jouer les métamorphoses est plus nouvelle et plus estimée que la première, et plus originale aussi, puisqu'elle ne ressemble à aucun autre jeu-

Les dames et les messieurs se placent en cercle alternativement à côté les uns des autres. Ceux qui ne peuvent se placer ainsi ne prennent point part au jeu le premier tour; ils se mettent à l'écart, en attendant qu'ils remplacent les autres. Quand les couples sont formés, une dame commence: nous allons supposer les demandes et les réponses, pour mieux faire connaître la marche du jeu. Les mots imprimés en italique sont les formules de rigueur.

La première dame, à son voisin. — Gentil chevalier, en quoi voudriez-vous être changé?

Le monsieur à qui s'est adressée la dame (je le désignerai sous le titre de chevalier). — Je voudrais être lyre.

La dame. — Pourquoi?

Le chevalier. — Parce que je serais placé entre les bras de mon amie et appuyé sur son cœur.

La dame. — Mais une lyre est souvent mouillée de larmes; ses cordes non assez tendues sont privées d'harmonie; et trop tendues elles se brisent.

Le chevalier. — Oui ; mais entre ces deux écueils il y a un instant où ses accords pénétreraient l'âme de mon amie.

La dame. - Soyez donc lyre.

La deuxième dame à son voisin. (On peut quelquefois varier la demande.) — De quel objet voudriez-vous prendre la forme, gentil chevalier?

Le chevalier. — J'aimerais à être arbre de quinquina.

La dame. — Pourquoi?

Le chevalier. — Parce que, pendant ma vie, j'offrirais un doux ombrage contre le soleil des tropiques, et qu'après ma mort je rendrais la santé.

La dame. — Pensez-vous qu'administré par certains Esculapes, cela vous arrivât souvent? Ne seriez-vous pas plutôt en danger d'expédier les gens dans l'autre monde?

Le chevalier. — Cela pourrait être, mais, du moins, j'offrirais une branche précieuse de commerce, et je contribuerais peut-être à faire briller les perles de vos dents.

La dame. — Soyez donc quinquina, puisque c'est votre envie.

La troisième dame, s'adressant ensuite à son voisin. — Gentil chevalier, quel objet voudriez-vous être?

Le chevalier. - Il me plairait d'être coq.

La dame. - Pourquoi?

Le chevalier. - Parce que cet animal est le symbole

de la vigilance, et qu'il est à la fois généreux, tendre et sultan.

La dame. — Ce caractère est rare, j'en conviens, et mérite votre choix: cependant vous seriez exposé à être vaincu par un coq plus fort que vous, à être mangé par les fouines; et en vous supposant tout le bonheur possible, vous finiriez toujours par figurer au gros sel.

Le chevalier. — Je n'en disconviens pas ; mais si, dans un combat public, je pouvais attirer vos regards, trouverais-je jamais un vainqueur? Ma vigilance tromperait les animaux voraces; enfin, puisqu'il faut finir, mon sort ne serait-il pas digne d'envie si je pouvais, après ma mort, toucher votre bouche charmante?

La dame. — Soyez donc coq, puisque vous le désirez.

Le jeu continue de la sorte tant qu'il y a des dames. Le tour achevé, celle qui a parlé la première demande à son chevalier: Si vous étiez lyre, que donneriez-vous à votre belle?

Le chevalier. - L'enthousiasme des arts et de l'amour.

La deuxième dame, à son voisin. — Si vous étiez quinquina, que donneriez-vous à votre amante?

Le chevalier. - Je lui donnerais la santé.

La troisième dame, à son voisin. — Et vous, si vous étiez coq, que donneriez-vous à votre amie?

Le chevalier. — Ne pouvant rien lui offrir, du moins je ferais tout pour elle: je veillerais pour la garder, et je l'égaierais par mes chants.

Ces exemples suffisent pour montrer comment les messieurs doivent se métamorphoser. Passons aux dames: le jeu est absolument le même. Le premier monsieur interroge la première dame, et lui fait les mêmes questions et objections; puis, lorsque le tour du cercle est fini, les messieurs demandent chacun à leur dame: Si vous étiez... (l'objet dont elle a choisi la forme), que donneriez-vous, ou que feriez-vous pour votre fiancé ou votre mari?

Un choix de métamorphoses heureuses qui fournissent

l'occasion de faire briller l'esprit; des métaphores agréables, des objections naturelles, des raisons valables de son changement, une application juste et plaisante des qualités, propriétés ou défauts de l'animal ou de l'objet qu'on voudrait être; des présents parfaitement analogues au caractère et à l'état de l'être ou de l'objet dont on a désiré la forme; enfin, de délicates allusions aux goûts de la personne qui vous interroge, telles sont les conditions nécessaires pour réussir à ce jeu. Quand on y manque en quelque chose, que l'on tarde à répondre, que l'on change les formules adoptées, que l'on répète ce qui a déjà été dit, soit dans le choix des métamorphoses, soit dans les objections, les réfutations, les dons, on donne un gage. Excepté les deux personnes qui parlent, toutes les autres sont juges de ces cas.

#### 17. Compliments.

Ce jeu a beaucoup d'analogie avec le précédent, et se prête infiniment plus à l'affectation. Cependant une réunion de personnes aimables, qui savent que l'esprit ne peut être jamais agréable sans naturel et sans abandon, peut corriger le vice originel des compliments. Du reste, on n'y joue communément que quelques minutes; mais, lorsqu'on l'a commencé, il faut achever le tour du cercle, parce que, généralement, personne ne se soucie d'être exclu..... d'une récolte de compliments surtout.

La marche de ce jeu est toute semblable à celle des métamorphoses composées; comme à ce dernier jeu, le cercle doit offrir alternativement un monsieur et une dame. La première dame, s'adressant à son voisin de droite, lui dira: Je voudrais être telle chose; et à son voisin de gauche: Savez-vous pourquoi? Le premier n'a pas le temps de répondre, et le second se borne à énoncer un des attributs de l'objet choisi. Mais la dame, se tournant de nouveau vers le monsieur placé à droite, lui dit: Ou'y gagnerais-je? Et celui-ci répond un compliment en

rapport direct avec l'objet dont elle a fait choix. La finesse du jeu consiste à désirer être un animal qui soit plutôt le symbole du mal que du bien, afin de donner aux complimenteurs l'embarras et le plaisir de la difficulté vaincue. Apportons quelques exemples.

La première dame, à son voisin de droite. — Je voudrais être perroquet. A son voisin de gauche: Savez-vous pourquoi?

Le voisin de gauche. — C'est qu'apparemment vous aimez à remuer la langue.

La première dame, à son voisin de droite. — Qu'y gagnerais-je?

Le voisin de droite. — Vous y gagneriez de montrer que le charme de l'accent, l'agrément d'une belle bouche peuvent suppléer à l'esprit que vous auriez perdu.

La seconde, au monsieur de droite. — Je voudrais être vipère. A son voisin de gauche: Savez-vous pourquoi?

Le voisin de gauche. — C'est parce que vous voulez vous défaire de ceux qui vous font ombrage.

La deuxième, au monsieur de droite. — Qu'y gagnerais-je?

Le voisin de droite. — Vous y gagneriez de triompher de vos ennemis, parce que, après les avoir démasqués par votre activité, vous les ramèneriez à vous par votre bonté et votre dévoûment.

Le jeu continue de cette façon tant qu'il y a de dames; vient ensuite le tour des messieurs. Alors celui qui se trouve auprès de la dame qui a commencé le jeu lui dit: Je voudrais être singe. Puis à celle placée à sa gauche: — Savez-vous pourquoi?

La voisine de gauche. — Il paraît que vous aimez à faire des gambades et des contorsions.

Le premier monsieur à sa voisine de droite. — Qu'y gagnerais-je?

La voisine de droite. - Vous y gagneriez de plaire par

la gaîté de vos manières et l'étendue de vos connaissances.

Ainsi de suite pour tous les messieurs.

Il ne s'agit plus maintenant que d'avertir le lecteur que l'on donne un gage lorsqu'on répond à la question ordinaire quelque chose qui n'est point dans les attributions de l'animal choisi; que l'on hésite, que l'on répète ce qui a été dit précédemment, ou que l'on fait un compliment qui ne se rapporte pas exactement à la métamorphose.

Les dames récompensent les compliments par un sourire bienveillant, et les messieurs, en se levant, par un salut ou une inclinaison de tête devant l'aimable complimenteuse.

#### 18. L'Acrostiche.

Ce jeu n'est bon à jouer que dans les réunions peu nombreuses, car il consiste à proposer chacun à son tour un mot composé d'autant de lettres qu'il y a de personnes dans la réunion, moins une, qui est celle qui conduit le jeu, et qui ne garde aucune lettre pour elle. Un exemple fera mieux comprendre ce jeu que ne pourrait le faire une description.

La personne qui commence prend un morceau de papier et un crayon pour écrire chaque mot qu'on lui répondra: je suppose que l'on soit huit personnes, le mot doit avoir sept lettres. La commençante dit: J'ai acheté un matelas ou tout autre mot composé de sept lettres, je voudrais l'échanger; puis elle demande à son voisin de droite: Que me donnerez-vous pour mon M?

Le premier voisin: un mannequin (on choisit exprès des mots baroques, pour que la personne qui fait l'acrostiche ait de la peine à les coudre dans son récit). Cette personne propose à chaque joueur une de ses lettres. Pour mon A, dit-elle, que me donnerez-vous? — Le deuxième joueur: un dne. — Que me donnerez-vous

pour mon T? — Le troisième joueur: un tableau. — Que me donnerez-vous pour mon E? — Le quatrième joueur: une épine. — Que me donnerez-vous pour mon L? — Le cinquième joueur: un lilas. — Que me donnerez-vous pour mon A? — Le sixième joueur: une avalanche. — Que me donnerez-vous pour mon S? — Le septième joueur: une souris.

La commençante a donc pour son matelas: un mannequin, un ane, un tableau, une épine, un lilas, une avalanche, une souris. Il faut qu'elle fasse entrer tout cela dans un thème qui ne soit point un amphigouri; la chose n'est pas facile: aussi, dès les premiers mots, bien de joueurs renoncent et donnent un gage. D'autres, plus courageux, se piquent au jeu et parviennent à composer un tout qui amuse beaucoup les auditeurs. Voici à peu près le parti que l'on peut tirer du bizarre assemblage de mots qui nous est échu en partage:

Je me proposais l'autre jour de faire une promenade à la campagne. Je montai sur mon ane, et, ravi par le délicieux tableau qui se déroulait devant mes yeux, je tombai dans une réverie à la fois philosophique et mélancolique, je songeais combien le chagrin touche au succès, et l'épine à la fleur. Tout-à-coup j'entends des cris perçants, des gémissements étouffés; je me retourne, et je vois sous un tilas une jeune personne éperdue; je l'interroge avec empressement sur la cause de son chagrin, de sa frayeur; point de réponse que des gestes et des regards d'effroi. Qu'avezvous? lui dis-je; qui peut ainsi vous frapper de terreur? Nous ne sommes pourtant pas dans le pays des bêtes fauves, des reptiles dangereux, des avalanches. — Ah! me dit-elle, monsieur, qu'importe tout cela? j'ai vu, je viens de voir.... une souris!

On paie un gage quand on répond un mot déjà donné, ou quand on en oublie un dans l'emploi des objets proposés.

#### 19. Les Rimes.

Ce jeu est assez difficile, surtout pour les premières fois qu'on le joue; mais il faut bien peu d'habitude pour se familiariser avec lui. Il consiste à se faire successivement une question les uns aux autres, à laquelle il faut répondre juste, en arrangeant la réplique de manière à ce que le premier mot rime exactement avec le dernier de la question. Ce jeu se rapproche des bouts-. rimés; on paie un gage quand on ne répond pas suivant cette condition, et quand, en adressant les questions, on ne place pas une rime féminine après une masculine, et lorsqu'aussi la réponse se sent de la contrainte de la rime. La réunion se dispose en cercle comme pour les métamorphoses, les compliments, etc. Ainsi que dans tous les ieux de cette sorte, la personne qui commence s'adresse à son voisin de droite. Supposons les demandes et les réponses suivantes:

Un monsieur, à sa dame de droite : Que pensez-vous du mariage?

La dame : Je gage que vous croyez le deviner.

Cette dame à son voisin de droite (elle doit faire attention à ne proposer que des rimes masculines) : Dites-moi un peu comment débute une infidélité?

Le monsieur : La beauté n'a pas besoin qu'on l'instruise à cet égard.

Le monsieur à sa dame de droite : Est-ce que vous n'aimerez jamais la danse?

La dame : D'avance on ne peut s'engager.

Cette dame, à son voisin de droite : Lequel de nos jeux vous amuse le plus?

Ici le voisin hésite et donne un gage; ce qui arrive souvent, surtout lorsqu'on choisit des rimes difficiles. Quand le tour est fini, on recommence : on ne saurait aller trop rapidement à ce jeu, car il vaut mieux courir le risque de donner des gages, que l'on gagnera ensuite

en s'amusant, que d'ennuyer les autres et de s'ennuyer soi-même par une fatigante lenteur.

#### 20. L'Avocat.

Nous allons maintenant faire du droit. Ne vous effrayez pas, mesdames, ce droit n'est pas aride, sec, compliqué: les plaidoiries seront courtes, et chacun sera avocat à son tour.

Chacun doit, à ce jeu, se choisir un conseil, et il est convenu que personne ne prendra la parole pour soi : c'est à l'avocat de défendre les intérêts de la personne qui l'a choisi. Les dames prennent les messieurs pour leurs avocats, et les messieurs donnent cette qualité aux dames.

Cela bien entendu, une des personnes de la réunion entame une histoire en forme d'acte d'accusation, où elle fait paraître adroitement le nom d'un des joueurs. Dès que celui-ci est nommé, son avocat doit prendre la parole et continuer sur le même ton; s'il l'oublie, il donne un gage; si la personne nommée ne laisse pas le temps à son avocat de répondre, ils paient tous les deux. Or, il est bien rare qu'il n'en soit pas ainsi, parce que l'habitude, l'attrait de la narration portent, d'une part, le client à parler quand on l'interpelle; et, de l'autre, que l'avocat oublie qu'il doit parler quand on ne s'occupe pas de lui. Plus l'histoire est vraisemblable, plus elle est animée, plus ces distractions se multiplient; néanmoins, de simples interrogations, des questions communes, pourvu qu'on les adresse brusquement, suffisent pour faire rire et donner des gages. Ce sera la ressource des personnes peu habituées à ce jeu : elles s'y habitueront ensuite insensiblement. Un moyen immanquable de troubler avocats et clients, de leur faire prendre la parole les uns pour les autres, et de produire la plus plaisante confusion, c'est d'interpeller à la fois et rapidement tous les joueurs. Ce jeu est l'un des plus amusants de ceux qui s'exécutent en société.

#### 21. Le Médecin.

On se doute bien qu'en s'exerçant à ce jeu on n'a pas besoin de diplôme de docteur. Les ordonnances sont prescrites au hasard, et l'on s'inquiète peu de leurs effets. Quoi qu'il en soit, le médecin de ce jeu est la personne qui commence à droite le demi-cercle de la réunion: tous les autres joueurs feignent d'être malades. Celui-ci leur tâte le pouls, les interroge successivement sur leurs indispositions, qu'il attribue à diverses causes, et principalement à l'amour : il donne à ces maux les noms les plus compliqués et les plus baroques, dont les médecins se servent et dont il peut avoir connaissance. Les mots de péripneumonie, céphalalgie, et tout autre mot difficile à retenir, sont ceux qu'il emploie de préférence; nous verrons bientôt pourquoi. Il prescrit ensuite à haute voix une ordonnance quelconque composée de remèdes dont les noms soient longs, bizarres et difficiles à prononcer; en même temps il prend note au crayon de sa prescription.

Lorsque sa tournée est finie, le médecin s'adresse indistinctement à l'un des joueurs, et lui dit en lui parlant d'un autre: « Monsieur (ou madame).... est attaqué d'une telle maladie (il désigne la prétendue maladie par le nom qu'il lui a plu de lui donner); qu'ordonneriez-vous pour sa guérison? » La personne interrogée ainsi doit répéter mot à mot ce que le médecin a prescrit, ce qui n'est pas facile, à raison de la quantité des ordonnances, des termes baroques dont il les a semées, et de la volubilité avec laquelle il doit les avoir faites. La moindre erreur coûte un gage: on la constate aisément, car il suffit de jeter les yeux sur la note des ordonnances. Le médecin interroge ainsi toutes les personnes du cercle.

Au second tour, on fait choix d'un autre docteur. La peine que se donnent les joueurs peu au courant des termes pharmaceutiques et pathologiques, la manière dont ils estropient ces mots, font beaucoup rire.

## 22. Le Chiromancien.

Tout le monde n'est pas propre à remplir ce rôle, attendu qu'il faut connaître tous les noms des lignes des mains, comme la vitale, la naturelle, la mensuelle, etc., avec leur signification; il faut connaître aussi les noms de planètes donnés aux monts qui se trouvent dans la paume de la main, avec leurs qualités astrologiques. On voit qu'il y a bien peu de personnes en état de jouer le chiromancien. Il sera bon, pour se mettre au courant, de consulter les livres qui traitent spécialement de la magie blanche.

Le joueur qui fait ce personnage donne le nom d'une de ces lignes et celui d'une planète à chaque personne de la réunion, en lui apprenant quelle est l'influence qu'on leur attribue. Prenant ensuite la main d'une dame, il feint de lui tirer son horoscope : le joueur dont il prononce l'un des deux noms dans la consultation qu'il donne à cette dame, doit répondre aussitôt en interprétant ce que le chiromancien a dit. Admettons que ce dernier annonce à la dame dont il tient la main, que la ligne vitale est entière; il faut que celui qui porte le nom de cette ligne ajoute que c'est un signe de longévité, etc. Si le chiromancien dit, au contraire, qu'elle est rompue, l'autre reprend que c'est le présage d'une existence de courte durée, etc., etc. Il en est de même pour les planètes. Lorsqu'on entend citer celle dont on porte le nom, il faut faire connaître aussitôt l'influence favorable ou défavorable qui lui est attribuée : celui qui manque à l'une de ces règles paie un gage.

L'emploi de chiromancien prête beaucoup aux plaisanteries de tout genre; on peut, selon la connaissance des goûts, des inclinations, des relations des gens, leur faire des prédictions extrêmement amusantes.

#### 23. Les Somnambules.

Il ne faut pas être grand sorcier pour pratiquer les sciences occultes dont nous nous occupons maintenant, et surtout pour le jeu des somnambules.

La réunion se place en cercle, une dame auprès d'un monsieur. Celui qui commence le jeu s'adresse à sa voisine de droite, et lui demande si elle est malade. La dame répond affirmativement ou négativement, à volonté. Si elle dit oui, il lui propose de la magnétiser pour la guérir : si elle dit non, il l'engage à devenir somnambule pour éclairer sur leurs maux les autres personnes de l'assemblée. La dame consent dans tous les cas : alors le monsieur devient son magnétiseur. Après qu'il a fait, de l'air le plus sérieux et en grand silence, quelques passes magnétiques, la dame feint de s'endormir. Etesvous somnambule? lui demande-t-il. - Qui, je le suis, répond-elle, et vais le montrer. Si elle avait dit qu'elle est malade, il faut qu'elle bâtisse une histoire sur la cause de sa maladie, et se prescrive divers remèdes, dont les plus ordinaires sont : qu'il faut qu'elle entende chanter madame une telle ou recoive le secret de monsieur un tel. ou qu'elle voie monsieur un tel et mademoiselle une telle s'embrasser. Après ce récit et ces ordonnances, son magnétiseur la réveille en lui passant deux doigts sur le front, et les personnes qu'elle a désignées sont tenues d'obéir aussitôt. Si la somnambule s'est endormie dans l'intérêt du public, son magnétiseur la consulte sur telles et telles maladies dont il lui plaît de gratifier les couples des joueurs, et la somnambule ordonne ce qu'elle juge à propos, comme aussi elle se plaît à chercher les causes secrètes des maux de ces prétendus malades. On voit que la somnambule a toute latitude pour faire des histoires mélancoliques, burlesques, ou du genre noble et tragique, à son choix : elle prescrit ordinairement des déclarations à genoux aux messieurs, des confidences aux da-

mes, des baisers et des chansons aux uns et aux autres. Tandis que tout cela s'exécute, elle doit rester les yeux fermés: et dès qu'elle les ouvre, elle donne un gage. Afin de lui faire commettre le péché de curiosité, on ne manque pas de se récrier sur la mine comique des gens qui se guérissent d'après ses prescriptions. Dès que la dernière est exécutée, le magnétiseur réveille la somnambule : alors le joueur qui se trouve à la droite de celleci joue la même cérémonie avec la dame placée à sa gauche. Elle ne peut refuser de se laisser magnétiser, mais elle peut refuser d'être somnambule. A cet effet, dès qu'elle feint de s'endormir, et que son magnétiseur lui demande: Etes-vous somnambule? elle gardera le silence, et le magnétiseur la réveillera: il répétera sa question. Je ne le suis point, dira-t-elle; mais alors il faut qu'elle embrasse son magnétiseur et qu'elle donne un gage. Cette nécessité, et plus encore l'ennui de ne point se mêler au jeu, fait qu'on profite peu de cette ressource et qu'on présère improviser des histoires; on a du reste l'avantage de commander les autres joueurs à son gré.

Le jeu continue de cette manière jusqu'à ce que tous les messieurs du cercle aient été magnétiseurs et les dames somnambules. Le tour du cercle est fort long à faire et paraît fort court, pour peu que ces dernières mettens de l'esprit, de la vivacité, un peu de malice dans leurs ordonnances, et quelles sont les dames qui manquent de ces qualités? Leur tact naturel, la finesse d'observations qui les met si bien au courant des pensea d'observations qui écartent ce qui pourrait blesser, tout se réunit ordinairement pour rendre les révélations des somnambules on ne peut plus agréables.

Au second tour, c'est aux dames à magnétiser et aux messieurs à être somnambules. Il va sans dire que les personnes auxquelles ces oracles endormis ont prêté des passions secrètes, d'amoureuses douleurs, de romanesques infortunes, pour lesquelles il a fallu force déclarations, baisers et romances, s'en dédommagent à leur tour quand elles sont somnambules, et rendent la pareille à leurs magnétiseurs. Ce jeu est extrêmement original, piquant et varié.

#### 24. La Chasse de l'Amour.

Tous les joueurs doivent prendre les noms des personnages historiques illustres par amour, ou ceux de héros de romans célèbres. Ainsi les dames se nommeront Héro. Laure, Héloise, La Vallière, Sapho, Julie, Clarisse, Corinne, etc., etc., et les messieurs adopteront les noms de Léandre, Abélard, Pétrarque, etc., etc. La personne qui conduit le jeu s'appelle grand-veneur de Cythère. Il ouvre le jeu en racontant une histoire d'infidélité, de laquelle il résulte que l'Amour s'est enfui d'auprès d'un jeune couple dont il faisait le bonheur, et qui, sans lui, ne saurait vivre : « Cherchons-le, poursuit le grand-veneur, cherchons-le partout, ramenons-le dans le cœur de ces amants : où peut-il être caché? » — La première dame assise à droite du grand-veneur répond : « Il est allé se loger dans le cœur de Léandre, » en désignant le monsieur qui se trouve vis-à-vis d'elle. Celui-ci réplique promptement en désignant la dame placée en face de lui : « Il est dans les yeux de Clarisse. » — Clarisse, à son tour, et de la même manière, dit : « Il est dans le sein d'Abélard. etc. » Aussitôt chacun s'écrie : « A l'Amour ! A l'Amour! » L'un demande ses chevaux, celui-ci ses chiens, celui-là ses piéges, l'autre ses armes ou ses oiseaux de proje, comme s'il s'agissait d'une chasse réelle, et tous se précipitent sur les pas de la personne chez laquelle on dit que s'est réfugié l'Amour. Si cette personne veut se dérober à tant de poursuites, elle en nomme une autre dans la tête de laquelle elle assure que l'Amour s'est caché: celle-ci doit s'enfuir promptement, et, suivie par toute la chasse, qui doit courir toujours dans le même sens, elle fait un ou plusieurs tours de l'appartement :

lorsqu'elle se voit près d'être atteinte, elle nomme à son tour un autre joueur, ainsi de suite.

On ne peut désigner les personnes que par le nom qu'elles ont adopté au commencement du jeu. Si l'on oublie ces noms, on donne un gage.

Ce jeu, tel que le voici, serait mieux placé dans le Chapitre des jeux d'action ou dans celui des jeux de mémoire; mais il est une autre manière de le jouer qui le fait rentrer dans la classe des jeux d'esprit.

La réunion se partage : la moitié des joueurs prend les titres de piqueurs, chasseurs; et le grand-veneur est à leur tête : l'autre moitié forme les couples amoureux (sans noms empruntés), chez lesquels on dit que s'est réfugié l'Amour.

Le grand-veneur, s'adressant à ses compagnons, leur dit qu'il sait bien vers quel endroit ils doivent diriger leurs poursuites pour trouver l'Amour : « C'est, leur dit-il, chez Monsieur et Madame tels; vous allez juger si mes espérances sont fondées; » et, là-dessus, il leur débite une histoire qu'il attribue au couple désigné. Le dénouement de cette histoire est l'admission de l'Amour dans le cœur des deux personnages : et tous les chasseurs s'élancent vers eux pour leur faire restituer le petit dieu. Ce couple n'a d'autre parti à prendre que d'attribuer à son tour une histoire amoureuse au couple qui l'avoisine. Celui-ci fait de même ensuite, et toujours ainsi, iusqu'à ce que tous les acteurs de ce ieu aient été alternativement pourchassés et narrateurs. Après cela, les joueurs échangent leurs rôles; la troupe des chasseurs prend la place des amants, et ceux-ci prennent la place des chasseurs. En racontant l'histoire qu'il leur plait d'improviser, les narrateurs parlent l'un après l'autre: ils s'avertissent mutuellement de prendre la parole, en se serrant la main. Quand le récit ressemble aux récits précédents, soit pour le fond, soit pour la forme, ils donnent des gages.

Ce jeu est infiniment plus agréable de cette dernière façon.

## 25. La perte du Cœur.

Les préliminaires de ce jeu sont ceux de la chasse de l'Amour jouée de la première manière. Les dames choisissent pour les messieurs, et ceux-ci choisissent pour les dames, des noms tirés de l'histoire ou de la fable, en accompagnant ces noms de quelque épithète relative au caractère du personnage que l'on représente. Ainsi, les noms du vaillant Achille, de l'efféminé Paris, du sage Ulysse, de l'impétueux Pyrrhus, etc., etc.; et ceux de la fidèle Pénélope, de la belle Hélène, de la pieuse Iphigénie, de la malheureuse Electre, etc., etc., seront adoptés par les messieurs et les dames de la réunion. Les personnages célèbres du moyen-âge, tels que Henri II, Francois Ier, Henri IV, le duc d'Orange, etc.; Marguerite d'Anjou. Elisabeth d'Angleterre, Marie Stuart, etc., et surtout des noms de romans, de comédie, des noms espagnols, asiatiques, chinois, suivis d'épithètes bizarres, doivent être choisis de préférence pour augmenter les agréments et les difficultés du ieu.

Ces noms convenus, on s'assied en cercle, et le monsieur chargé de commencer le jeu, dit en soupirant : Hélas! j'ai perdu mon cœur! On lui adresse cette question; Qui vous l'a pris ? Alors il désigne une dame de la réunion par le nom suivi de l'épithète qu'elle a reçue, en l'accusant de s'être emparée de son cœur. Aussitôt on se retourne vers cette dame, et chacun lui fait à son tour des reproches sur son prétendu crime, en lui rappelant le personnage dont elle porte le nom. Supposons qu'elle soit désignée par le nom d'Agnès Sorel, on lui dit : « N'é tait-ce donc point assez de vous être emparée du cœur de Charles VII, à tel point qu'il en perdait le souvenir de sa sûreté et de sa gloire? Fallait-il encore enlever celui (supposons que le jeune plaignant soit le prince noir, la chronologie n'y fait rien) du prince de Galles, qui n'a jamais été renommé parmi les amoureux. » Une autre personne donne à ses reproches une forme burlesque: celle qui lui succède prend le ton sentimental; une quatrième s'étonne qu'avec des regards si doux, un extérieur aussi aimable, Agnès ait tant de cruauté: d'autres lui peignent les tourments du jeune homme dont elle a dérobé le cœur, la supplient de le lui rendre et de s'attendrir, etc., etc. Tous les joueurs doivent parler dans le même sens, d'une manière opposée, vive et même brusque.

La dame est tenue de répondre à toutes les accusations directement et successivement, sans oublier son rôle et celui du joueur qu'on l'accuse d'avoir volé; mais, étour-die par la multitude des reproches, il est presque impossible qu'elle n'en oublie pas la plus grande partie; cette omission lui coûte un gage. Le seul moyen de se soustraire à cette amende, est de soutenir qu'elle n'est pas coupable, qu'on la calomnie, etc., etc.; qu'elle est fidèle à Charles VII, et que ce n'est point elle qui a pris le cœur du plaignant, mais bien une autre dame de la réunion, qu'elle désigne par son nom d'emprunt (supposons que cette dame soit Cléopâtre), qui a depuis longtemps cette habitude. Alors, tous les joueurs prennent Cléopâtre à partie.

Celle-ci veut-élle diriger l'attaque sur les jeunes gens, elle avoue qu'elle a ravi le cœur de celui qui le réclame, mais elle ajoute, en désignant un monsieur sous le nom qui lui a été imposé (supposons que ce soit François I<sup>ez</sup>), que c'est pour se venger du perfide qui lui a dérobé le sien.

Le jeu continue de cette manière. On voit combien cette réunion de noms historiques forme un amphigouri plaisant et tout-à-fait d'un genre nouveau; combien le jeu doit être animé, et combien encore les gages doivent se multiplier, puisqu'il est défendu de reproduire les raisons et les accusations déjà présentées.

## 26. Le Mariage.

On choisit et on adopte chacun un nom de l'histoire moderne, de comédie, de roman, ou même pris parmi les héros de Vadé, ce qui rend le jeu plus amusant, car on y peut célébrer l'hymen de Barchot de la Guernouillière et d'Indiana. Tous les rôles étant distribués, une demoisselle demande tour à tour aux jeunes gens quel est celui d'entre eux qu'ils veulent lui donner pour époux? Selon leur réponse, elle est obligée de motiver son refus ou son adhésion. Dans le premier cas, se prévalant du titre que porte la personne qu'on lui propose, elle lui reprochera différents défauts, elle dira qu'il cède trop à l'opinion, qu'il manque de confiance, d'amour, etc.

On ne peut proposer qu'un mari; mais il est permis de s'offrir soi-même, et alors le jeu n'en devient que plus piquant, car le prétendu et la demoiselle débattent ensemble les qualités nécessaires pour être heureux en ménage. Les demoiselles ne font ordinairement point de grâce aux jaloux, aux inconstants: toutes veulent trouver un mari

« Point froid et point jaloux : notez ces deux points-ci. »
(La Fontaine, la Fille.)

On voit bien qu'il s'agit d'un jeu. Les messieurs, de leur côté, promettent monts et merveilles; la jeune personne se décide; et, dès qu'elle a dit oui, elle est obligée d'accorder un baiser à son époux, qu'elle désigne toujours par le nom qu'il a pris dès l'ouverture du jeu, sous peine de donner un gage. Souvent son surnom et celui du Monsieur produisent le rapprochement le plus grotesque. C'est ainsi que j'ai vu marier Atala avec M. Bois-Sec; le Paria (de Bernardin-de-Saint-Pierre) avec madame de Pompadour; le mélancolique René avec Manon Lescaut; M. Botte (de Pigault-Lebrun) avec Adélaïde, qui avait donné son cœur au comte de Comminges.

La demoiselle qui suit immédiatement celle qui vient

de se marier fait un choix, en suivant la même marche que sa devancière, mais en commençant à interroger le jeune homme qui suit le nouveau marié. Quand toutes les jeunes personnes sont pourvues d'époux, on interroge les maris sur les motifs qui les ont engagés à prendre leurs femmes. Les raisons alléguées par les uns et par les autres, la cacophonie des noms historiques, les débats qui ont lieu entre les futurs avant la conclusion du mariage, rendent ce jeu très-amusant.

#### 27. Les Portraits.

Il ne faut ni palette, ni pinceau pour faire ces portraits; quelques souhaits font toute l'affaire.

La réunion se partage d'une manière inusitée, car les messieurs sont d'un côté et les dames de l'autre; ils sont assis en face les uns des autres, et ne laissent entre eux que l'intervalle nécessaire au passage des vérificateurs. Ceux-ci sont au nombre de deux, si la réunion est peu nombreuse; et de quatre, si elle compte beaucoup de joueurs : une dame est vérificateur pour les messieurs, et un monsieur l'est pour les dames. L'emploi des vérificateurs est de poser au crayon, sur une feuille de papier, après ces mots : Si j'avais une femme (ou un mari), je voudrais qu'elle ett, trois questions pour chacune des personnes de la réunion. En voici le tableau :

#### Pour les dames. Pour les messieurs. Si j'avais une femme, je Si j'avais un mari, je vouvoudrais qu'elle eût : drais qu'il eût : Pour le 1er 10 Les cheveux. Pour la 1re (1º Les manières joueur. 3º La taille. 3º Le caractère. Pour la 2º 2º La conversa-Pour le 20 10 Le sourire. 20 Le regard. joueur. 3º Le teint. dame. Pour le 30/20 Les dèvres. Pour la 3e 1º La naissance. 2º La fortune. joueur. 3º La physionodame. 13º Les emplois.

On continue de la même manière cette liste de trois questions, jusqu'à ce qu'on en ait posé pour tous les joueurs. Il n'est point défendu de se répéter, car l'exécution d'une telle règle serait impossible : les joueurs n'ont point la même licence dans les mots qu'ils doivent ajouter à la suite des points tracés après les questions.

Quand le vérificateur des dames a fini sa liste, il présente la feuille de papier aux dames, pour qu'elles inscrivent les qualités qu'elles désirent dans leurs époux. Le vérificateur des messieurs fait de même : tous deux commencent par la première personne à droite. Ils sont debout et vont de l'un à l'autre joueur.

Supposons que la première dame écrive, après les mots les manières, distinguées; après l'esprit, cultivé; après le caractère, généreux. Lorsqu'elle a fini, le monsieur vérificateur passe le papier à la seconde dame, qui met après les mots le cœur, sensible; après la conversation, attachante; après le maintien, noble et fier. Vient le tour de la troisième, qui écrit après la naissance, illustre; après la fortune, médiocre; après les emplois, honorables; et ainsi de suite pour toutes les autres dames de l'assemblée.

Supposons encore que le premier joueur, auquel la dame-vérificateur a présenté sa liste, écrive après les cheveux, blonds; après les yeux, bleus; après la taille, flexible. Supposons que le second joueur, qui reçoit la liste à son tour, mette après les mots le sourire, agréable; après le regard, caressant; après le teint, vermeil; et qu'enfin le troisième joueur écrive, sur la série qui téchoit en partage, après les mots les lèvres, souriantes; après les denis, petites et blanches; après la physionomie, agréable.

Le second et le troisième joueur s'étant rencontrés dans l'épithète d'agréable, l'un d'eux doit un gage; et ce sera celui dont les raisons satisferont le moins la réunion, quand les vérificateurs les interrogeront sur les motifs qui ont déterminé leur choix. Mais lorsqu'on se répète soi-même, par exemple, si l'on désire à sa femme les cheveux noirs, les yeux noirs, on donne le gage sans recours et sans délai. Les ratures et toutes corrections sont défendues : le premier mot écrit à la hâte, quel qu'il soit, doit subsister.

Voici les questions que les vérificateurs adressent ensuite à leurs commettants, et les réponses que ceux-ci peuvent à peu près faire.

Le vérificateur des dames commence toujours; l'autre parle ensuite. Les mots en italique sont des formules de rigueur.

Le monsieur vérificateur, à la première dame. — Pourquoi voudriez-vous que votre mari eût les manières distinguées?

La première dame. — Parcs que c'est l'indice d'une bonne éducation.

La dame vérificateur, au premier joueur. — Pourquoi voudriez-vous que votre femme eût les cheveux blonds?

Le premier joueur. — Parce que le caractère d'une beauté blonde est la douceur.

Le monsieur vérificateur, à la première dame — Pourquoi voudriez-vous que votre mari eût l'esprit cultivé?

La première dame. — Pour qu'il ne connût jamais l'ennui, et pût m'instruire.

La dame vérificateur, au premier joueur. — Pourquoi voudriez-vous que votre femme eût les yeux bleus?

Le premier joueur. — Parce que le sentiment y prendrait une expression plus naïve et plus tendre.

Il n'est pas besoin que nous poursuivions le cours de ces questions, le jeu est assez compris. Il me reste seu-lement à ajouter qu'après avoir fait répondre à une série de trois questions adressées séparément à chaque joueur des deux sexes, le vérificateur interroge les messieurs sur les questions soumises aux dames, et les dames sur celles qu'on a présentées aux messieurs, en s'adressant alternativement aux uns et aux autres.

## 28. Le Calendrier perpétuel.

Ce jeu, peu connu, mérite de l'être beaucoup, car il est neuf et varié; j'espère que le lecteur ne me démentira pas. Dans cette confiance, j'ouvre mon calendrier.

Un des joueurs prend le nom du Temps, et s'assied au milieu du salon devant un paravent, ou un rideau tendu, et sur un siège plus élevé que les autres. Il faut que la réunion soit nombreuse, car douze des joueurs doivent représenter les mois dont ils prennent chacun le nom, et sept autres, les jours de la semaine : s'il v en a davantage, ils sont des années, et se nomment 1867, 1868, 1869, etc. Tous ces personnages se tiennent debout derrière le Temps; celui-ci ouvre le jeu à peu près en ces termes : « Reposons-nous un moment, je me lasse à la fin de voler sans relâche : reposons-nous... au grand regret, à la grande satisfaction des hommes dans leurs diverses et rapides situations : beaucoup en gémiront. Ou'importe, je n'ai pas l'habitude de les écouter; amusonsnous à voir ce que je leur prépare : holà, mes enfants, accourez; 1868 (le joueur qui porte ce nom paraît et se place en face du Temps), dis-moi ce que tu réserves aux hommes?»

1868 fait d'un manière abrégée les prédictions qui lui conviennent; il peut d'autant plus facilement louer et blâmer, qu'il généralise toujours. On sent combien il est aisé de faire une foule de plaisanteries piquantes, de critiques ingénieuses du passé dans ces prévisions de l'avenir. C'est fort bien, dit le Temps, mais tout cela est un peu vague, j'aime les détails; que tes enfants m'en donnent successivement, transmets mon désir à ton fils ainé. L'anvier, et s'assied à droite du Temps. Janvier s'avance, se place debout devant le Temps, et raconte ce qui doit lui arriver, c'est-à-dire une histoire en rapport avec ce qui le distingue, les étrennes et le froid. Son récit ter-

miné. il s'assied à côté de l'année, qui bientôt, d'après l'invitation de son père (le Temps), appelle Février. Février raconte à son tour une anecdote assortie à son caractère, c'est-à-dire des scènes de carnaval; à mesure qu'il parle, Janvier se glisse à petits pas derrière lui, et disparaît derrière le paravent quand celui-ci prononce les derniers mots de son discours. Le Temps manifeste encore son approbation, et fait quelques réflexions qui se terminent par l'apparition de Mars, qui, comme les mois précédents, fait une narration analogue aux idées qu'il rappelle, et par conséquent met en scène les giboulées, le premier printemps. Il se retire ensuite de la même manière que Fécrier. Le jeu continue ainsi pour tous les mois: mais quoique chacun puisse faire une narration différente, ces récits auraient de l'uniformité dans la forme, lors même qu'ils en seraient exempts pour le fond. et l'on connaît ce qu'engendre l'uniformité. Les mois ont donc la permission de garder le silence, en donnant pour excuse qu'ils n'offriraient rien de remarquable; ils peuvent aussi appeler les jours de la semaine, et faire avec eux une histoire en dialogue à peu près dans le genre du roman impromptu. Le mois prononce les noms des jours; ceux-ci terminent les vers que leurs noms commencent.

Dimanche: je fus aimable.
Lundi: je fus autrement.
Mardi: je fus raisonnable.
Mercredi: je fis l'enfant.
Jeudi: je fis la capable.
Vendredi: j'eus de l'agrément.
Samedi: je fus misérable.
Dimanche: nouveau changement.

Les joueurs paresseux se promettent sans doute d'user du privilége du silence, quand bien même ils porteraient les noms consacrés de *Mai* et de *Septembre*, et devraient par conséquent nous révéler les doux secrets des amants, et l'ivresse des buveurs. Je dirai avec le Temps c'est fort bien, mais que ces paresseux se tiennent pour avertis qu'ils paieront d'un gage, et même de deux, si le Temps l'exige, le droit de se récuser.

Quand tous les mois et les jours de la semaine sont passés en payant leurs tributs, ils se prennent par la main, forment une ronde et sautent en tournant deux ou trois fois autour du Temps, en chantant en chœur le refrain de la charmante chanson de M. de Ségur:

## « Ah! l'amour fait passer le temps! Et! le temps fait passer l'amour! »

répond le Temps en branlant la tête. On se quitte ensuite, on reprend sa place derrière le paravent. Une nouvelle année est interpellée, et les mois et les jours reparaissent de nouveau, après avoir échangé leurs noms entre eux. C'est là qu'il leur faut faire attention à ne point donner de gages: un récit semblable à l'un des récits précédents entraîne immanquablement une amende. A chaque tour, on peut donner un successeur au Temps; s'il n'y a pas assez de monde pour faire plusieurs années, la personne qui s'appelait d'abord 1868, prend successivement les noms de 1869, 1870, etc., ou bien elle adopte le titre d'un des mois, et lui donne en échange celui qu'elle a la faculté de prendre.

## 29. L'Inquisition par un de.

Ce jeu se plie à toutes les dispositions : simple dans ses règles et varié dans leur application, il peut être facile, commun même pour certaines personnes, et trèspiquant pour les gens d'esprit.

Les préparatifs de cette confession sont d'abord ceux du Secrétaire. La réunion se range autour d'une table garnie de ce qu'il faut pour écrire; un des joueurs prend le titre d'inquisiteur, et distribue deux ou trois petites feuilles de papier à chaque personne; puis il inscrit secrètement sur une de celles qui lui restent, ce qu'il lui

plaît de nommer, un acte défendu ou un péché. D'après la connaissance qu'il a du caractère des joueurs, il écrit particulièrement ce qui est dans leurs habitudes ou leur langage. Il remet ensuite un cornet, dans lequel se trouve un seul dé, à la personne qui est à sa droite (et qui doit être une dame), en lui disant : « Confessez-vous, vous étes inculpée. » L'inculpée renverse le cornet sur la table, et déclare autant de péchés que le dé porte de points.

Supposons qu'elle amène le nombre cinq, elle inscrira cinq péchés sur la feuille de papier, et la donnera à l'inquisiteur, qui en fera lecture à haute voix. Si quelquesuns de ses aveux se rencontrent avec les cas de concience inscrits à part par l'inquisiteur, elle donne un gage; dans le cas contraire, l'inquisiteur dit: je vou absous; et le cornet passe dans les mains de la personne qui est à droite. Mais alors, c'est à la pénitente à dire à son voisin: vous éles inculpé, confessez-vous. Quand on s'accuse d'un péché déjà inscrit par l'inquisiteur, ou que l'on répète l'accusation qu'a faite un autre joueur, on prend l'emploi du premier, et, à son tour, on inscrit sur un carré de papier les fautes que l'on suppose habitueles aux joueurs. On donne un gage pour toutes les répétitions.

Ce jeu se joue aussi sans écrire pour les pénitents, car l'inquisiteur inscrit toujours les péchés à l'avance. Toute la différence est qu'au lieu de faire une confession écrite, on s'accuse à haute voix. Ce mode me semble préférable, en ce qu'il rend le jeu plus vif et plus animé.

Voici à peu près les espèces de fautes que l'on peut déclarer : ces accusations doivent être un moyen ingénieux de louer délicatement les personnes qui vous plaisent, et de critiquer finement les autres :

1º J'ai ressenti des mouvements d'envie de voir mademoiselle \*\*\* réunir tant de talents.

2º J'ai omis, par respect humain, de dire à madame I combien elle me paraît aimable.

- 3º Un jeune homme pourra dire : je me suis imprudemment laissé ravir, en écoutant mademoiselle Z. chanter d'une manière si touchante.
- 4º J'ai écouté avec plaisir médire d'une gentille étourdie.
- 5º Je me suis amusé des craintes de certain jaloux à nos jeux, et de sa plaisante mine pour les cacher.
- 6º J'ai désiré qu'une jolie coquette ne pût, malgré tous ses efforts, enchaîner d'autre homme qu'un fat.

#### CHAPITRE VII.

## JEUX DE MOTS. JEUX PRÉPARÉS.

#### § 1. Jeux de Mots.

J'ai cru devoir grouper ces jeux, que l'on place ordinairement parmi les jeux d'esprit, parce qu'ils me semblent avoir un caractère différent; que classés ainsi, ils faciliterent les recherches des joueurs, et qu'enfin ils accompagneront les charades en action, qui viennent isolément à la suite des jeux, sans qu'elles tiennent à rien. Il est vrai que le propos interrompu, par lequel je commence cette série, à peu de rapport avec le jeu de charades; mais il en a avec celui dont il est suivi; celui-ci avec un autre, et ainsi de suite, par gradation, arrivent à juste point les charades.

## 1. Le Propos interrompu.

Lorsque la réunion est assise en cercle, la personne qui commence le jeu dit à l'oreille de son voisin de droite: A quoi sert... une épingle (je suppose ce mot, mais le nom de tout autre objet peut le remplacer); celui-ci répond

juste (supposons encore qu'il dise :) A floer un fichu. Le voisin adresse à son tour une question à la personne placée à sa droite, qui après avoir répondu juste, en fait de même, et ainsi de suite. Supposons une nouvelle question et une nouvelle réponse : A quoi sert une glace? — A rendre notre image.

Lorsque le tour est fini, c'est-à-dire lorsque le joueur qui a commencé à interroger est interrogé à son tour, on recueille à haute voix les demandes et les réponses, en changeant l'ordre dans lequel elles ont été faites, et en prenant les premières demandes pour leur appliquer les dernières réponses. Il en résulte ordinairement des coquières réponses. Il en résulte ordinairement des coquières réponses du l'ane très-comiques. Dans l'exemple que nous avons cité, le joueur chargé de rapporter les demandes et les réponses dirait : On me demande à quoi sert une épingle, et l'on me répond qu'elle sert à rendre notre image.

# 2. Les Coq-à-l'Ane.

Ce jeu est plus amusant que le précédent, parce qu'il marche avec plus de rapidité. On se place en cercle, tandis qu'un seul joueur, resté debout, se rend à l'extrémité du salon pour ne pas entendre le mot que chacun va dire tout bas à l'oreille de son voisin de droite. Quand on a terminé, on rappelle le joueur, qui, se plaçant au milieu du cercle, fait à chaque personne la question qui lui vient à l'esprit; chacun répond aussitôt le mot qu'il a reçu, ce qui produit des coq-à-l'âne fort risibles. Pour être habile à ce jeu, il suffit de savoir poser les questions de manière que toute sorte de réponses puissent s'y rattacher. Supposons que tout le monde ayant reçu un mot, l'interrogateur pose les questions suivantes:

Au premier joueur. — Qu'est-ce que le succès?

Réponse. — Un prisme.

Au deuxième. — Quel est l'emblème du plaisir?
Réponse. — Une bulle de sayon.

Au troisième. — Que cache votre secret?

Réponse. — Un désir.

Au quatrième. — A quoi me comparez-vous? Réponse. — A un miroir.

Au cinquième. — Qu'est-ce que la sagesse?

Réponse. — Une anguille, etc., etc.

On voit, par ces exemples, que les mots reçus étaient prisme, bulle de savon, désir, miroir et anguille.

Toute la difficulté du jeu consiste à poser des questions différentes sans se répéter ni sans hésiter, sous peine de donner un gage. On subit la même peine lorsqu'on oublie le mot que l'on a reçu; mais les gages ne viennent guère par cette voie.

#### 3. Les trois Règnes.

Pour jouer à ce jeu, la réunion s'assied en cercle comme pour le précédent, et l'un des joueurs est exilé dans une pièce voisine, afin qu'il n'entende point le mot que l'on va choisir, et qu'il devra deviner, au moyen de douze questions; faute de quoi il donnera un gage et retournera en exil. On veut ordinairement que la personne qui commence le jeu explique aux personnes présentes la classification des trois règnes; mais, outre qu'un pareil soin est inutile, il a un air de pédanterie qu'il est bon d'éviter. Si l'on suppose que quelques personnes sont étrangères à cette division si connue des trois règnes de la nature, il faut interroger sur ce point le joueur exilé, lorsqu'on le rappelle après avoir choisi le mot; alors, en expliquant que par le règne animal on entend tout ce qui a vie et mouvement, depuis le dernier zoophyte jusqu'à l'homme; que le règne végétal comprend tout ce que la nature produit par la végétation, depuis la mousse inaperçue jusqu'aux arbres qui se perdent dans les nuages, et qu'enfin le règne minéral renferme tout ce qui est privé de vie et de mouvement, comme la pierre, les

métaux, les cristallisations, etc., le joueur satisfait à la condition du jeu, sans paraître s'ériger en pédagogue.

Le joueur rappelé se place au centre du cercle, et la personne qui doit commencer le prévient que l'on considère, dans ce jeu, comme faisant partie des trois règnes de la nature, tout ce qui en provient. Ainsi, la laine, les étoffes, la soie, les rubans, appartenant au règne animal; la toile, au règne végétal, ainsi de suite pour tout autre objet composé; elle lui dit aussi qu'on lui répondra juste, sous peine de payer un gage, et qu'on distinguera si l'objet pensé est un composé de matières appartenant à des règnes différents, ou s'il peut être classé dans un seul règne. Quant à la manière de poser les questions, elle dépend absolument de celui qui doit deviner.

Voici un exemple de ce jeu à la fois simple, instructif et plaisant. Supposons que le mot pensé soit une femme.

Le devin, à une ou plusieurs personnes de la réunion:

- 1º A quel règne appartient l'objet pensé? Réponse. Au règne animal.
- 2º Est-il animé?

Réponse. On ne peut davantage.

3º Ah! c'est un animal vivant! Est-il bipède ou quadrupède?

Réponse. Il marche sur deux pieds.

4º Sur deux pieds: serait-ce un oiseau? Réponse. Non.

5º Ah! je le vois, c'est l'animal à deux pieds et sans plumes? c'est un homme.

Reponse. Non.

6º Impossible autrement; il s'agit de trouver le nom. Nous y touchons: cet animal est-il sauvage?

Réponse. C'est selon.

7º Est-il domestique?
Réponse. Presque toujours.

8º Que fait-il donc?

Réponse. Il obéit, il plaît, il aime.

9º J'ai deviné: c'est une femme.

Le devin s'est tiré d'affaire à la neuvième question; mais pour peu que l'on fasse des demandes inutiles, on atteint le nombre douze sans deviner. Il peut toutefois continuer à interroger, mais alors chaque question lui coûte un gage. Lorsqu'il ne veut pas perdre le fruit de ses peines, et qu'il se pique au jeu, il le rend charmant. S'il ne veut pas courir la chance de donner une multitude de gages, il en paie un seul, renonce, apprend le mot, s'éloigne de nouveau, et revient ensuite tâcher de deviner l'objet qu'on lui a désigné.

# 4. L'Ami, ou les Homonymes.

Ce jeu que l'on nomme improprement, dans beaucoup de réunions, les synonymes, est encore connu sous le nom de mot du guet. Quoi qu'il en soit de ses titres, voyons s'il peut procurer du plaisir.

On forme le cercle; un des joueurs s'exile, on convient du mot qu'il doit deviner, ainsi que je l'ai expliqué pour le jeu précédent. Le mot convenu, l'ami, doit avoir plusieurs acceptions, comme carreau, éclat, glace, jalousie, bergère, vert. Comme, à la rigueur, on se dispense de l'orthographe, on a pour ce dernier mot, vert couleur, vers poésie, verre à boire, ver de terre; exemple qui, par parenthèse, indiquera le genre de mots qu'il faut adopter (1). Le mot adopté, et connu de chacun, on appelle la personne qui doit le deviner, en demandant à chaque

<sup>(1)</sup> Entre autres mots propres à jouer l'ami, est le mot biscuit : biscuit de mer, biscuit, tuile trop cuite; biscuit, partie dure et pierreuse qui se trouve dans la chaux éteinte; biscuit, porcelaine; biscuit de cire, lampion. J'indique particulièrement ce mot, parce qu'on n'est point dans l'habitude de l'employer et qu'il a heaucoup de significations.

joueur: Comment l'aimez-vous? On lui répond quelque chose en rapport direct avec le mot choisi; mais, pour mieux l'exercer, l'un parle dans un sens, et l'autre dans le sens opposé. Ainsi, par exemple, je suppose que l'on ait choisi carreau, et que le premier joueur ait répondu à la question ordinaire, je l'aime dans l'église, en songeant au carreau de velours que l'on place sous les genoux des dames; le second dira, je l'aime chaud, parce qu'il aura en vue le carreau de tailleur; le troisième, parlant d'un carreau de vitre, dira qu'il l'aime clair pour mieux voir; le quatrième ayant en vue le carreau de Jupiter, dira qu'il l'aime lorsque le tonnerre gronde. Si l'une des réponses fait deviner le nom de l'ami, la personne qui l'a faite prend la place du devin et donne un gage.

Voici deux règles invariables de l'ami: la première, c'est de deviner au premier tour du cercle, car il n'est pas permis de réitérer la question Comment l'aimez-vous? à un autre tour; la seconde, c'est de ne nommer que trois choses après chaque réponse; car si, à la quatrième, on venait à deviner l'ami, on en conviendrait, mais l'on renverrait le devin malencontreux dans l'appartement voisin, et on le ferait recommencer sur nouveaux frais; seulement on ne le mettrait point à l'amende. Les personnes de la réunion qui répètent ce que d'autres ont déjà répondu au devin donnent un gage.

Lorsque l'ami prend le nom d'Homonymes, le devin a la faculté d'interroger les joueurs pendant trois tours. Au premier, il dit à chacun: Comment l'aimez-vous? au second: Qu'en faites-vous? au troisième: Où le placez-vous? Ainsi, je suppose que l'on ait pris planche. A la première question, les joueurs répondront: « Je l'aime de chêne, de cuivre, d'oignons, d'anémones, d'échafaud, etc.; » à la seconde: « J'en fais une gravure, une bascule, un rayon, un banc, un quinconce, etc.; » à la troisième: « Je la place dans une commode, dans un parterre, sur un ruisseau, chez un graveur, etc. » Ces répétitions de questions exercent l'esprit des joueurs pour éviter les

répétitions des réponses. Outre cela, le devin ne parle pas après chaque réponse, mais après chaque tour, autant de fois qu'il veut. Du reste, les règles sont les mêmes que celles de l'ami: le devin qui ne devine pas, paie un gage, et recommence à chercher un nouveau mot.

# 5. L'Ami en Calembourgs.

Au lieu de choisir un seul mot, on en adopte plusieurs qui commencent tous par le même monosyllabe, puis on rappelle le joueur qui doit deviner. Il demande, comme à l'ordinaire, comment l'aimez-vous? et chacun répond d'après le monosyllabe que nous supposons:

| Moi, je l'aime: | Lire.       |        |
|-----------------|-------------|--------|
| Moi,            | Vote.       |        |
| Moi,            | Cors.       |        |
| Moi,            | Bile.       |        |
| Moi,            | Mon.        |        |
| Moi,            | Dale.       |        |
| Moi,            | Vin.        | - 5.00 |
| Moi,            | Vise.       |        |
| Moi,            | Voir.       |        |
| Moi,            | Tour.       |        |
| Moi,            | Troit.      |        |
| Moi,            | Trempe.     |        |
| Moi,            | Tail.       |        |
| Moi,            | Tors.       |        |
| Moi,            | Tente, etc. |        |

On n'aura pas eu le temps de dire tous ces mots si le devin est habile; il aura deviné, avant, que le monosyllabe convenu est dé, dont il fera, délire, dévole, décors, débile, démon, dédale, devin, devise, devoir, détour, détroit, détrempe, détail, détors, détente.

Il n'est pas nécessaire de dire que le devin ne peut interroger les joueurs que pendant le premier tour, et que celui qui l'a fait deviner donne un gage. Je conseille à la réunion de s'aider d'un dictionnaire quand elle conviendra des mots. Un seul coup-d'œil lui évitera bien des hésitations et des recherches. Les monosyllabes, tels que don, cor, char, ver, mer, port, pin, son, mou, ré, sont ceux qui fournissent le plus de mots.

On joue encore l'ami d'une manière opposée, c'est-àdire qu'au lieu de charger le devin d'ajouter le monosyllabe au commencement des mots, on l'oblige à le mettre à la fin. Ainsi, quand il vient demander comment l'aimez-vous? on lui répondra (nous supposons les mots suivants):

Je l'aime pi , pon , men , mou , ou ta , bal , me .

Glou , ra , ba , bos , ou vio , val , sa .

Dont le devin fera aisément :

Piton, ponton, menton, mouton, ou talon, ballon, melon. Glouton, raton, bâton, boston, violon, vallon. salon.

Ce jeu fait beaucoup rire par les réponses bizarres qu'il provoque. Pour peu que les joueurs mettent de vitesse à les dire : Je l'aime pi, je l'aime pon, etc., cela produit l'effet le plus comique. Les efforts du devin, les différents monosyllabes qu'il cherche à coudre aux fragments du mot qu'on lui dit, les termes baroques qui résultent de ces tentatives, dérideraient les gens les plus sérieux.

## § 3. Énigmes.

## 1. Les Enigmes en prose.

Ce jeu peu connu est fort agréable, quand les joueurs ont assez d'esprit, et qu'ils ne veulent pas en faire trop. Les préliminaires sont semblables à ceux des jeux précédents; mais, tandis que la personne qui doit deviner est dans un appartement voisin, au lieu de chercher un mot, les joueurs se disent les uns aux autres: Je proposerai une énigme dont voici le mot... ou seulement:
voici le mot de mon énigme. Ce mot confié, on rappelle le
joueur, qui se placeau centre du cercle, et chacun lui dità
son tour: devinez; une énigme en prose suit ce mot. Après
avoir entendu une énigme, le devin peut nommer trois
choses, mais pas plus, car il en serait comme pour l'ami.
S'il ne devine pas, il écoute l'énigme de la personne suivante; et s'il trouve le mot de l'énigme, la personne devinée donne un gage; de plus, elle devient surnuméraire
du devin: je-lui donne ce titre, parce qu'elle n'est appelée à remplacer le devin que dans le cas où il ne pourrait deviner les autres personnes. Voici quelques exemples des énigmes que l'on fait.

Qui me nomme me rompt (Le silence).

Quel est le petit animal qui s'habille, babille et se déshabille? (La femme.)

Comment s'appelle un vieil avocat aveugle, bavard, fantasque et têtu, qui se fait écouter et chérir de tout le monde? (L'amour-propre.)

Quelle est à la fois la chose la plus indifférente, la meilleure et la pire du monde? (L'or.)

Qui quitte ses entrailles pour aller boire? (Un lit de plume auquel on ôte le duvet pour le laver.)

Quel est l'animal qui marche à quatre pieds le matin, à deux à midi, et à trois le soir? (L'homme, énigme du Sphinx.)

Nous sommes vingt-cinq jeunes sœurs, toutes ayant l'esprit piquant et la tête petite sans oreilles; exposées nues devant les hommes: devinez qui nous sommes? (Un quarteron d'épingles.)

## 2. Les Enigmes en vers.

C'est le même jeu; mais, au lieu d'improviser des énigmes en prose, on en improvise en vers, si l'on peut; ou, ce qui peut mieux se prescrire, on propose celles que l'on sait par cœur. C'est aux joueurs à chercher dans leur mémoire, dans les journaux littéraires, etc. Il y a beaucoup d'excellentes pièces de vers qui, ayant la forme de l'énigme, peuvent être débitées en tout ou en partie, telles que le *Charlatanisme*, inséré dans l'*Almanach des Muses*, en 1790, et qui commence ainsi:

Je suis le bâtard de la fable, Et j'ai fait fortune en chemin; De moi sort la race incroyable Qui trompe en cent façons le pauvre genre humain, etc.

Voici quelques énigmes pour ceux de mes lecteurs qui aiment à trouver les choses sous la main :

Du repos des humains implacable ennemie, J'ai rendu mille amants envieux de mon sort; Je me repais de sang, et je trouve ma vie Dans les bras de celui qui recherche ma mort.

BOILEAU.

Le mot est puce.

Je suis chair et métal, et ma double nature Fait naître, cher lecteur, plus d'une conjecture. D'abord que l'on m'entend on devient attentif; Mais nul repos pour moi qu'en me coupant tout vif. Qui me porte à son doigt peut m'avoir à sa bouche; Je fais courir les chiens et crains fort qu'on me touche.

(Le Savant de Société.)

Le mot est cor.

Je suis une confession
Qu'on ne fait jamais à voix haute :
De mon prochain en publiant la faute,
Je tends à sa perfection;
Et c'est lui seul qui m'autorise
A lui causer cette confusion.
Pour éviter toute méprise,
Je nomme exactement l'endroit
Où chaque faute fut commise :

Ce n'est pas être maladroit
Que d'en agir ainsi sans sur moi donner prise. 
Le mot est errata.

Quoique je ne sois fait que de fer ou de bois,
Par moi l'on a livré plus d'un combat terrible,
Et je contrains à supporter mon poids
Mon ennemi le plus terrible,
Qui veut en vain me résister.
Un nouveau chemin que je trace
Est suffisant pour le dompter,
Et fait que sur le corps tout le monde lui passe.
Et ses plus grands efforts fussent-ils employés,
En écumant de rage il me lave les pieds.
Le mot est vaisseau.

## 3. Enigmes en Calembourgs.

Ce genre d'énigmes fait les délices de certaines personnes; d'autres le dédaignent; mais, généralement, il fait rire, pourvu que les calembourgs soient faciles, neufs, piquants. On joue aux énigmes de cette sorte comme aux autres, si ce n'est qu'on ne fait point sortir le devin de l'appartement : il se place seulement au centre du cercle, et chacun lui propose l'énigme calembourgeoise qui lui vient à l'esprit. Si l'on hésite, ou que l'on se répète, ou que l'énigme paraisse mal faite à toute la réunion, on donne un gage. Quand le joueur du centre ne devine pas, il doit se garder de renoncer avant d'avoir achevé le tour du cercle; parce que s'il devine deux, trois ou quatre fois (cela dépend du nombre des joueurs, et l'on en convient à l'avance), il ne donnera point de gages pour chaque mot qu'il demandera, et qu'auparavant il paierait à chaque énigme non devinée dont il vondrait savoir le mot.

S'il ne devine rien parmi toutes les énigmes, il est obligé d'en ignorer le secret, à moins qu'il ne veuille contenter sa curiosité en donnant autant de gages qu'il voudra connaître de mots. Quelquefois le devin, se piquant au jeu, paie pour une énigme, puis pour une autre, et successivement pour toutes. On conçoit combien ce résultat excite les riers de la réunion : de plus, le devin est condamné à recommencer sa tâche, à moins qu'il ne trouve un successeur de bonne volonté.

Il y a des gens qui ont une telle fécondité en énigmes calembourgeoises, qu'il serait plus qu'inutile de leur en indiquer; mais aussi, non-seulement l'imagination, mais la mémoire de beaucoup d'autres se refusent invinciblement à en fournir. Il faut donc les aider. J'espère qu'ils trouveront dans les énigmes suivantes une abondante provision; car l'on ne joue jamais fort longtemps à ce jeu. Je partagerai ces énigmes en demandes et en réponses, afin de montrer ce que dit le devin s'il devine, et ce qu'on lui dit s'il renonce.

Demande. Quel est le nez le plus gras? Réponse. C'est un beau désordre; parce que c'est un effet (un nez fait) de l'art (de lard).

Demande. Quels sont les chiens les mieux mis de l'Europe? Réponse. Ce sont les chiens de Hambourg; parce qu'ils sont hambourgeois (en bourgeois).

Demande. Quel est le saint du Paradis qui n'a pas de moelle dans les os? Réponse. C'est saint Ovide (os vides).

Demande. J'ai mille écus (j'ai mis l'écu) de côté pour marier ma fille; combien aura-t-elle? Réponse. Trois francs.

Demande. Qu'est-ce qu'un censeur (un sans sœus)? Réponse. C'est un fils unique, ou un homme qui n'a que des frères.

Demande. Pourquoi le mouton est-il le plus ancien des animaux? Réponse, Parce qu'il est l'aîné (lainé).

Demande. Quel est le meilleur ou le premier homme (rhum) du monde? Réponse. C'est celui de la Jamaïque.

Demande. Quelle est la personne qui dort (dore) les yeux ouverts? Réponse. C'est un doreur.

Demande. Comment se nomment les vaisseaux des jambes. Réponse. Les vaisseaux marchands (marchant).

Demande. Comment se nomme le septième roi de la dynastie des lapins? Réponse. Lapin VII (la pincette).

On peut renverser et dire : Qu'est-ce que la pincette (Lapin VII)? Réponse. C'est le septième roi de la dynastie des lapins.

Demande. Que font les anges quand ils soupirent? Reponse. Ils font vendanges (vent d'anges).

Demande. Savez-vous depuis quand les marchands de tabac ne font plus fortune? Réponse. Oui, depuis la descente d'Enée (des nez) aux enfers.

Demande. De quel auteur (de quelle hauteur) sont les livres que vous avez achetés? Réponse. De vingt centimètres.

### § 3. Rébus

#### 1. Les Rébus non dessinés.

Ce jeu consiste à arranger les mots de manière qu'ils ne forment pas un sens clair à première vue. Ainsi :

Aga, Aga

d'un

signifie: Agamemnon (Aga, même nom).

pir vent un naît

signifie: un soupir naît souvent d'un souvenir.

vent vient pire vent à qui d'amour le cœur bien

veut encore être lu de cette manière : A qui souvent d'amour souvient, le cœur soupire bien souvent.

On peut entremêler des mots et des lettres. Comme :

venance France Fer Colbert
G D K Paris

ce qui signifie: J'ai souvenance des souffrances qu'a souffert Paris sous Colbert. Dans toutes ces phrases, on voit que le sens de la phrase dépend de la superposition des mots ou des lettres qui ramène constamment le mot sous. Par cette raison, l'emploi de ces jeux d'esprit est assez limité.

Les rébus se forment quelquefois avec les seules lettres de l'alphabet. Voici l'histoire de la belle Hélène :

### LINEOPY, LIATT, LIAME, LIAETME, LIACD, LIEDCD

ce qui signifie : Hélène est née au pays grec, elle y a tété, elle y a aimé, elle y a été aimée, elle y a cédé, elle y est décédée.

On peut encore raconter la colère d'Eno, amoureux d'Ijikaël, en reproduisant les lettres de l'alphabet dans leur ordre.

On suppose que le prince Eno aime la belle Ijikaël. Un jour, qu'accompagné de ses gardes, Uvéix et Igreczed, il entre chez elle, il trouve l'abbé Pécu. Alors, aveuglé par la jalousie, il saisit sa hache d'armes et s'adresse ainsi à celui qu'il croit son rival:

### ABCD (Abbé, cédez),

et voyant que celui-ci s'obstine à demeurer, irrité, il lève sa hache en s'écriant :

EFGH (Eh! f....! j'ai hache).

Frémissant du danger que court l'abbé, la princesse s'élance au devant de son amant, et lui dit avec tendresse:

IJKLMNO (Ijikaël aime Eno).

Ces mots désarment le prince et il s'assied aux pieds de sa belle; mais, un moment après, tournant la tête, il aperçoit l'abbé. Alors, furieux, il se lève et s'écrie:

PQRST (Pécu est resté)!

et appelant ses gardes

UVXYZ (Uvéix, Igreczed),

il leur ordonne de jeter l'importun par la fenêtre.

### 2. Rébus dessinés.

On emploie pour dessiner ces rébus toutes sortes de figures, des lettres, des notes de musique, et quelquefois des mots ou fractions de mots.

Les charmants ouvrages de Cham, Gavarni et autres spirituels caricaturistes, le succès de l'Illustration, du Monde illustré et autres publications de ce genre, ont mis à la mode les énigmes ou charades écrites ou dessinées. Un visiteur a vu dans un des numéros d'un journal illustré, une énigme, un dessin susceptibles de ranimer ou de remplacer l'entretien. C'est une bonne fortune qu'il met à profit, et souvent avec tant de bonheur, que ses auditeurs deviennent ses émules. Au milieu des efforts pour deviner, de la joie d'y parvenir, on se souvient, on invente, et sans apprêts, sans prétentions, on trouve des choses charmantes, et l'on exécute le jeu le plus agréable sans croire jouer.

Pour être précises, peut-être même intéressantes, mes indications n'ont besoin que d'être mises en récit.

On est en soirée de conversation, épreuve et souvent martyre des pauvres maîtresses de maison: l'ennui menace, lorsque, inspirée par un heureux à-propos, une des personnes de la réunion écrit au crayon la spirituelle énigme de M. de Forbin-Janson: Je vous invite à diner. Puis il fait passer cette ligne sous les yeux des dames, en les priant de compléter la phrase. Il peut aider à la tâche, en faisant remarquer la manière spéciale dont l'i du mct diner est écrit. On se dispute le papier, mais on ne devine pas. La chose est trop simple et trop charmante pour être saisie tout d'abord. Enfin, las de s'égarer par des efforts prétentieux ou burlesques, on renonce joyeusement, et la personne qui a proposé l'énigme achève ainsi: Je vous invite à d'i ner sans serrer mon i (sans cérémonie).

Cet exemple heureux mettra sur la voie à suivre.

Excité par le succès d'autrui, par son propre plaisir, dessinant d'ailleurs passablement, un monsieur reproduit une des plus simples énigmes de l'*Illustration*. Il dessine une suite de petites têtes lunaires, de manière à former un grand E majuscule, et en donnant à chacune de ces petites lunes un caractère différent d'expression. Ainsi, les unes ont l'air plaisant, les autres l'air effaré, ou soucieux, ou niais, ou pleureur; à quelques têtes même, par une boutade comique, il prête l'ornement d'une barbe. L'ensemble de cette collection était déjà chose fort amusante, mais lorsqu'il dit ensuite aux personnes renorçant à deviner: C'est un E fait de lunes (un effet de lune), le plaisir de suivre un rapprochement heureux se joignit à la gaîté générale.

On peut ainsi reproduire soit en récit, soit lestement au crayon, les rébus, ou seulement les parties de rébus remarquables par l'originalité ou l'esprit. Il faut bien se garder de les choisir compliqués, car le plaisir, même l'attention fuiraient immanquablement devant l'effort.

Voici deux heureux exemples d'énigmes et rébus ainsi présentés :

a Une femme adroite mène un homme plein d'esprit par le nez. »

Une femme placée à droite du lecteur tiendra au moyen d'une corde un monsieur dont l'habit est tout parsemé d'S, et dont le nez est pris dans une porte qu'il vient de fermer. (Un homme plein d'S pris par le nez).

L'autre exemple est surtout charmant au début.

L'amour-propre désunit bien des amis en ce monde.

Représentez un Amour assis, ayant autour de lui des brosses de toute façon, des serviettes, des éponges, et prenant un bain de pieds : c'est l'Amour-propre.

Représentez ensuite un prêtre devant lequel sont agenouillés deux flancés, ayant chacun sur la tête un grand D majuscule; ce qui fait dés unis. Quant aux amis dans le monde, une sphère toute remplie d'a signifie les amis (les a mis) dans le monde. C'est aussi original que l'habit du monsieur plein d'S; mais la loi de la progression ne fléchit pas, et le bain de pied de l'amour fait un grand tort à la sphère.

Je pourrais multiplier ces exemples, et dire comment ces rébus heureusement empruntés, heureusement appliqués, conduisent aux rébus improvisés, lesquels, sans être irréprochables, excitent toujours les rires à raison de leur spontanéité; mais je crois devoir les abandonner à l'imagination, à l'expérience, à la sagacité du lecteur.

## § 4. Logogriphes.

# 1. Les Logogriphes en prose.

Les règles des logogriphes et des charades, soit en prose, soit en vers, étant communes, nous n'aurons encore, à ce jeu, qu'à fournir quelques mots pour aider le lecteur.

Vigne, où se trouvent vin, vie.

Soie, où l'on trouve Oise et oie,

Papier, dans lequel on trouve Priape, pape, pipe, pie, api, pari, paire, raie, épi, ire et pair.

Plume, dans lequel on trouve mule.

Cruche, où l'on trouve ruche, cure, rue.

Espagne, où l'on trouve ange, page, pas, ane, as, sage, nage, Gap, Agen, Spa, Agnès.

M-orphée, r-entier, sont encore des mots de logogriphé.

Cours, où l'on trouve ours.

Mœurs, où l'on trouve sœur, ruse, or, mur.

Félicité, où se trouvent lie, lit, if, cité, fiel, lle, élite, fête.

Spectre, dans lequel on trouve cep, crête, rets, ceste,

secret, crépe, être, serpe, père, peste, Perse, prêt, sept, élé, secle, Sprée, reps, près, certes.

# 2. Logogriphes en vers.

1

Sans user du pouvoir magique, Mon corps entier en France a deux tiers en Afrique. Ma tête n'a jamais rien entrepris en vain :

Sans elle en moi tout est divin.
Je suis assez propre au rustique,
Quand on me veut ôter le cœur,
Qu'a vu plus d'une fois renaître le lecteur;
Mon nom bouleversé, dangereux voisinage,
Au Gascon imprudent peut causer le naufrage.

2.

Sur quatre pieds, lecteur, on me rend des hommages, Et je fais trébucher les hommes les plus sages. Supprime-t-on ma queue, hélas! évite-moi; Tu le peux sûrement, les moyens sont en toi: Mais rends-la moi plutôt? prends ma tête à sa place: Alors, pour me loger, il faut bien peu d'espace.

3.

Je suis, sur quatre pieds, mère d'un certain dieu, Propice à bien des gens, connu dans plus d'un lieu; Sur trois, je suis sans sœurs, mais j'ai beaucoup de frères, Dissemblables entre eux, d'habitudes contraires; Sur deux pieds, accueilli de convives joyeux, Mon produit a souvent pu leur sauter aux yeux.

Le mot du premier logogriphe est Orange, dans lequel se trouve Orange, ville de France; Oran, ville d'Afrique; or, ange, orge, Garonne. Quant aux deux autres, je laisse le lecteur s'exercer.

# 3. L'Ami en logogriphe.

Une personne de la réunion s'éloigne, on choisit à son insu un mot d'une ou de deux syllabes, qui puisse se prêter à former d'autres mots. Supposons que ce mot soit mer, le devin dit: comment l'aimez-vous? l'un répond: je l'aime cure, l'autre veille, je l'aime ra, ce qui fait mercure, merveille, ramer. On suit au reste, pour ce jeu, les mêmes règles que pour l'ami.

### § 5. Charades.

# 1. Les Charades en prose.

C'est toujours la forme des jeux précédents. Chaque joueur, après avoir dit le mot de sa charade à l'oreille de son voisin, pour prévenir la tentation de tromper le devin, la lui propose dans les termes qu'il juge convenables. Je me dispenserai de donner des exemples, rien n'étant plus facile et chacun sachant reconnaître et décrire les divers membres d'un mot. Mais, pour rendre service à mes lecteurs, je donnerai une courte liste des mots de charade, afin d'éviter la peine de chercher à ceux qui n'en ont pas l'habitude.

Bis-sac. Bon-bon. Ecrit-eau. Fou-gueux. Pas-tour. Porte-faix. Dé-tresse. Du-rable. Pin-son. But-or. Cor-beau. Co-quille. Pis-tache. Garde-robe. Cap-on. Cor-sage. Fini-stère Thé-atre.

Secrét-aire.

Pré-texte. Halle-barde. Pampe-lune. Cor-don.

Plat-âne.

Hugue-note.

Molle-ton.

#### 2. Les Charades en vers.

Je renvoie le lecteur à ce que j'ai dit pour les énigmes en vers : il faut improviser, ou exercer sa mémoire. Je vais aussi présenter quelques charades, non pour servir de modèles, mais pour aider au besoin, lorsqu'on n'en aura pas de meilleures.

1.

Mon premier dans les airs porte sa noble tige, Mon dernier va s'y perdre, et mon tout y voltige. (*Pin-son*.)

•

Mon premier, de la terre en déchirant le sein, De l'homme qui le suit accomplit le dessein : Mon dernier, qu'Hippocrate a pu nommer viscère, Selon nos mouvements se dilate ou resserre. Mon tout, grand et sublime, au moment du trépas, Rassurant ses amis, dit: L'âme ne meurt pas.

(Soc-rate.)

3.

Mon premier, vraiment gracieux, Elisa, chez toi nous présente Du lis la blancheur éclatante; De mon second le souffle impétueux Désole, attriste la nature; Devient-il doux et modéré, Je me plais à voir à son gré Flotter ta blonde chevelure. Si tu te fusses pour toujours A mon entier follement destinée, Ah! quel malheur pour les amours, Quel deuil affreux pour l'hyménée.

(Cou-vent.)

4.

Mon premier, cher lecteur, est un don de Cérès; Parmi nos poids nouveaux mon dernier tient sa place; Et l'on voit la satire, en aiguisant ses traits, Pour lancer mon entier rompre souvent la glace.

(Epi-gramme.)

5.

Mon premier nous peint la bassesse, Mon second arrose la Bresse: Mon entier désignait jadis le laboureur; Plus juste maintenant il nomme la laideur.

(Vil-ain.)

6.

Si d'une préposition

Modestement mon premier se compose,
Mon second est bien autre chose :
D'une planète il est le nom.

Mon tout ne vise point à l'honneur d'être utile :
(De nos jours qu'importe cela?)
Des fleurs aimable domicile,
Il charme l'œil et l'odorat.

Que d'inutilités, à la cour, à la ville,
Qui n'ont pas même ces dons-là!

(Par-terre.)

7.

Entendez-vous gronder l'empire des naufrages, Ami lecteur? c'est mon premier. Voyez-vous, par ces doctes sages, Sur ce malade opérer mon dernier? Rappelez-vous ce messager agile,
Que Jupin employait à tant d'objets divers;
Ce journal, dont l'essaim de vers
A d'autres vers livra l'esprit futile;
Et ce métal brillant, mobile.

Qui, dans une prison, dit le secret des airs, Et de nommer mon tout il vous sera facile.

(Mer-cure.)

### CHAPITRE VIII.

## CHARADES ET PROVERBES EN ACTION, LOTERIE OU TOMBOLA.

J'ai pensé que je pouvais, sans dépasser le cadre de cet ouvrage, parler des charades et des proverbes en action. Ces jeux qui demandent des acteurs souvent improvisateurs et de bon ton sont à mon avis la transition naturelle des jeux d'esprit à la comédie de salon si en vogue aujourd'hui.

On peut prendre pour type des proverbes dramatiques que l'on joue dans beaucoup de réunions, les charmantes pièces d'Alfred de Musset, qui, aujourd'hui, font partie du répertoire de la Comédie-Française, et d'autres encore, entre autres celles de Théodore Leclercq. Tout le monde les connaît. Les proverbes dramatiques n'ayant pas de règle fixe et se composant de quelques scènes apprises par cœur ou improvisées sur un sujet donné ne peuvent entrer dans le cadre d'un Manuel des Jeux de Société.

Je me renfermerai donc dans le cercle restreint des charades et proverbes en action qui donnent lieu à plusieurs jeux d'esprit et à plusieurs pénitences également agréables. Ces petites scènes peuvent se mimer ou se parler au gré et selon l'aptitude des acteurs.

# § 1. Charades en action.

Ce titre annonce quel est le jeu : on devine qu'il s'agit d'exprimer, par diverses actions, successivement, les parties et le tout d'un mot.

La réunion commence à se partager en autant de personnes qu'il est nécessaire. Une moitié demeure dans le salon pour juger et deviner la charade que l'autre moitié doit représenter : celle-ci passe dans une pièce voisine, où l'on convient du mot de la charade et des rôles de chacun. Comme il arrive fort souvent que l'on cherche longtemps le mot, que chacun propose ensuite le sien, que l'on parle ensemble sans entendre, et que par ces vains débats, où la politesse a bien de la peine à cacher l'impatience, on fait languir les spectateurs restés dans le salon, il sera bon d'avoir une liste de mots tracée à l'avance, et que chacun pourra consulter. J'en donne une à la fin de cette explication.

Supposons que l'on ait choisi Or-phée: pour exécuter le premier, un des joueurs, couvert de mauvais habits (ce que l'on produit en apparence en tournant son habit à l'envers), rentre dans le salon tout courbé, et, regardant autour de lui d'un air inquiet, il pose sur une petite table un sac d'argent, ou plutôt d'or, prend de petites balances, et se met à examiner, à peser plusieurs pièces d'or avec le plus grand soin, et en donnant toujours des signes d'inquiétude. On frappe à la porte : l'usurier, troublé, se hâte de serrer son or dans le sac, le met dans son chapeau, craint qu'on ne l'y trouve, le place sous un meuble, l'ôte encore, et enfin, reprenant son cher sac sous son bras, et bien enveloppé dans son habit, il va ouvrir. Une jeune personne tout en pleurs se présente : elle donne le bras à une vieille femme aveugle qui paraît faible et souffrante; son mouchoir, qu'elle porte souvent sur ses yeux, ses soupirs expliquent sa douleur. L'usurier, d'un air brusque, lui demande ce qu'elle veut: elle fait signe que sa mère est malade, qu'elle ne peut parvenir à la soigner, et le prie de lui prêter de l'argent. Le vieillard indique qu'il lui faut des gages; la jeune fille répond qu'elle n'a rien: il lui montre son châle, son tablier, son bonnet, un certain médaillon suspendu à son cou. La mère semble se récrier, opposer le froid; sa fille se dépouille précipitamment, donne ses effets à l'avare, qui lui remet à regret une de ses pièces d'or; la jeune fille la prend, lève les yeux au clel, embrasse sa mère, et toutes deux se retirent. Un moment après l'usurier les suit, et le premier de la charade est représenté: la réunion n'a point de peine à juger qu'il s'agit d'or.

Un instant après, la troupe des joueurs rentre : une des dames, couronnée d'un diadème de papier doré, se couche sur un canapé en prenant dans ses bras une petite fille, ou, s'il n'y en avait pas dans l'assemblée, une sorte de poupée faite avec des serviettes. Tous les autres joneurs, trainant des châles en guise de manteaux, s'assecient autour d'une table, où préside un jeune homme couronné comme la dame du sopha; ils paraissent manger, et se livrer à la plus grande joie. De temps en temps, la reine élève sa fille dans ses bras, et les dames d'honneur, assises sur des tabourets auprès de son lit, s'empressent alors de soutenir cette enfant, que tous les joueurs saluent de grandes démonstrations. Mais tout-àcoup la porte du salon s'ouvre avec fracas : un des jeunes gens marchant à quatre pattes, et recouvert bizarrement de châles ou d'étoffes noires et rouges qui ne laissent voir que ses yeux, est attelé par le cou à une chaise renversée : cette chaise est renversée de telle sorte que le dos s'appuie sur la terre, et que son devant forme un siège. Sur ce siège est assise une dame portant un bandeau rouge, de longs voiles noirs, et tout ce que l'on peut trouver pour faire un costume sombre et grotesque: elle porte une baguette en main, et, descendant de son char, elle s'avance d'un air courroucé vers le roi, lui montre sa fille avec indignation, indique par ses gestes qu'on ne l'a point invitée au baptême, et qu'elle s'en vengera. Le roi, la reine la supplient en joignant les mains; elle leur répond par un coup de baguette, qu'elle répète sur chaque joueur. Aussitôt tout s'endort : la reine en soulevant sa fille, le roi en avançant les bras, les dames d'honneur en s'éventant, les convives en buvant. Quand on a laissé quelques instants l'assemblée rire de ce spectacle, on dit que la seconde partie du mot est exécutée.

Pour jouer le mot entier, il faut certains préparatifs; quelques joueurs viennent les disposer en avertissant la réunion que ce n'est point encore la charade : ils attachent deux coussins l'un avec l'autre, de manière à leur faire représenter un A très-ouvert, et les mettent à terre sur la partie conique, puis ils passent dessous un tapis étroit et long, ou, à son défaut, une longue toile commune ou une couverture : ils ôtent les lumières qui se trouvent dans le salon et ne laissent qu'une seule bougie : ils se retirent ensuite, et le mot entier va commencer.

Un des joueurs enveloppé d'un châle de couleur foncée et noire, si l'on en a à sa disposition, tenant une canne d'une main pour figurer une rame, vient d'un air sombre et dur se placer auprès des coussins, en prenant de l'autre main le bout de la toile qui se trouve dessous. Les coussins et ce personnage doivent être au fond de l'appartement : à l'autre extrémité paraît un jeune homme vêtu à la grecque avec une tunique et un manteau (toujours disposés avec des châles), et tenant à la main une lyre ou une guitare, ou enfin, si ces instruments manquent, une raquette : il joue ou chante un air tendre et mélancolique. Le personnage placé près des coussins paraît s'attendrir, il soulève sa barque (c'est l'objet que représentent les coussins), puis, s'approchant du musicien, il paraît lui dire qu'il exauce ses vœux, mais qu'il doit rester constamment le dos tourné, sans retourner la

tête: ce dernier fait promptement volte-face, et le batelier regagne sa barque, où, tandis qu'il causait avec le musicien, une dame couverte d'une nappe, ou même d'un drap blanc, qui ne lui laisse voir que la figure, s'était placée. Le batelier tire la toile, agite la canne qu'il porte en manière de rame, et traîne ainsi pendant quelques pas la dame dans le salon; déjà elle tend les bras au jeune homme, mais tout-à-coup il retourne la tête, et elle tombe à la renverse privée de sentiment. Le musicien désespéré s'élance vers elle, et le batelier le repousse rudement.

Devinez, s'écrient alors les joueurs, la charade est faite.

— Et charmante, répondent les spectateurs à l'envi: Orphée, Caron, Eurydice, que voici; la méchante fée qui nous a donné la représentation de la Belle au bois dormant, le vieil usurier qui dépouille une fille pieuse pour de l'or, tout a été parfaitement exécuté.

C'est maintenant le tour des spectateurs : ils passent dans l'appartement voisin pour leur charade, et les acteurs les remplacent dans le salon. Quand on ne la devine point, les joueurs l'expliquent, et il n'en est rien de plus.

On se dispense souvent de regarder à l'orthographe d'une manière scrupuleuse, surtout quand la charade peut être piquante. C'est ainsi que j'ai vu dans une réunion jouer une charade en calembourgs. Lamentable (l'amant-table). Pour faire la première partie du mot, on représentait un rendez-vous, et mille témoignages de tendresse : l'amant ne manquait pas de se mettre aux genoux de sa belle, qui lui tendait sa main à baiser. Mais tout-à-coup la soubrette, ouvrant la porte avec effroi, annonce le mari jaloux; on s'épouvante, on tremble, l'amant, au lieu de se relever, tombe sur ses mains, et se met ainsi à quatre pattes: la belle et la soubrette lui iettent promptement une nappe sur le dos, y posent des assiettes, du pain, un couvert enfin, et quand le mari entre et regarde de toutes parts d'un œil sévère, ne voyant rien d'ombrageux, il se déride, et, s'asseyant près de sa femme, s'apprête à souper sur son rival. Au bout de quelques instants, il s'aperçoit que la table est peu solide; à cette observation, le jeune homme se relève, en jetant le couvert au milieu de la chambre, et en trainant la nappe. Il va sans dire que l'on ne met rien sur cette table de nouvelle espèce de ce qui peut se casser.

Pour le mot entier, on représente une histoire lamentable, comme un duel, un suicide ou autre chose semblable. Les joueurs qui avaient imaginé l'amant-table, jouèrent son entier en représentant une jeune malade à laquelle son médecin prescrit mille remèdes différents, et qui meurt tandis qu'il rédige son ordonnance. Je ne puis dire combien cette spirituelle folie amusa la réunion.

Je pense que ces exemples sont suffisants pour faire connaître ce jeu, un des plus piquants divertissements de société. Mais il a le grave inconvénient de faire mettre au pillage les maisons où l'on s'y exerce.

Pour l'éviter, et doubler le plaisir du jeu, il faut avoir des costumes en papier peint, rassembler de vieilles soieries, des fleurs artificielles, des clinquants, des plumes; préparer des diadèmes, des bonnets de sorcier, etc.

Il est très-important de se costumer vite, de bien partager les rôles selon les dispositions connues des gens. Les charades grotesques tiennent pour l'ordinaire le premier rang; mais l'essentiel est de varier. On s'exprime par gestes ou par paroles, suivant la convention faite préalablement.

Quelques joueurs changent l'entier de la charade, quand ils s'aperçoivent qu'aux deux premiers mots elle est devinée. C'est un mauvais usage, car on s'expose à faire du galimatias, et du galimatias avec lenteur. Il vaut bien mieux s'efforcer de donner à l'entier un degré de pittoresque et d'intérêt inattendu.

Voici une liste de charades avec l'indication de leurs scènes. Elles sont toutes plus ou moins heureuses.

#### Liste des Charades.

#### Alliance.

Ali. — Ali-Pacha fumant sa pipe pendant le massacre des Janissaires.

Ance. — Port. — Scène maritime.

Alliance. - Mariage. - Anneau.

#### Ardent.

Ar. (Art). — Les arts, le Parnasse, les neuf Muses, Apollon.
 Dent. — Un dentiste. — Une rage de dents.
 Ardent. — Déclaration d'amour.

#### Ballot.

Bal. — Un bal masqué.

Lot. — Petite loterie de fleurs et autres jolis objets.

Ballot. — Un paquet que l'on apporte. On peut y mettre un objet selon la circonstance.

### Basse-Cour.

Basse. — Un violoncelle. — Une basse-taille. — Un concert. Cour — Cour plénière.

Basse-Cour. — Volailles jetant chacune leur cri.

### Biscuit.

Bis. — Une romance, telle que celle du Guernadier, où l'on dit bis! bis!

Cuit. - Boulangerie.

Biscuit. — Henri IV chez Gabrielle, jetant sous la table un biscuit à Bellegarde en disant : a Il faut que tout le monde vive. » — Biscuit de marine et scène de vaisseau manquant de vivres.

# Cantique.

Can. (Camp.) - Scène de bivouac.

Tiques. (Tics.) — Une assemblée où chaque personne a

Cantiques. - Chants religieux.

#### Cartouche.

Car. (Quart.) — Sentinelle à bord d'un vaisseau faisant son quart. Foire ou bazar où se détaillent des étoffes. Les acheteurs en demandent un quart.

Touche. - Une leçon de piano.

Cartouche. — Un des faits du bandit Cartouche. Une cartouche de fusil.

#### Collier.

- Col. Un élégant qui fait sa toilette et met un col d'une dimension inusitée.
- Lier. Scène de la comtesse Pimbesche et de Chicaneau. Voyageurs dépouillés et liés à des arbres.
- Collier. Une dame séduite au moyen d'un collier de diamants.

### Corsage.

Cor. - Partie de chasse.

Sage. — Mort de Socrate.

Corsage. - Rosière de Salency (une rose au corsage).

## Délire.

Dé. — Scène de joueurs avides. Le perdant se tue d'un coup de pistolet.

Lire. — Sapho sur le roc de Leucade, ou Molière lisant Tartuffe chez Ninon de Lenclos.

Délire. - Scène de folie ou d'exaltation.

#### Démons.

Dé. — Dé à coudre ; une couturière qui s'en sert. — Dé de pierre ; un maçon qui le scelle.

Mons. — Voyageurs excursionnistes en Suisse, en Savoie, ou dans des montagnes.

Démons. - Troupe de démons.

#### Entasse.

En. (An.) — Le nouvel an : scène d'étrennes.

Tasse. — Le Tasse en prison. — Tasse de thé, de café.

Enigase. — Un avare.

#### Filament.

Fil. — Les trois Parques.

Ament. (Amant.) — Un rendez-vous.

Filament. — Scène de fileurs. — Fil de la Vierge.

#### Fortune.

Fort. — Un fort assiégé et pris.
Une. (Hune.) — Hune de vaisseau. Scène maritime.
Fortune. — La fortune, tournant sa roue, dépouille les personnages d'un groupe brillant, pour enrichir les personnages d'un groupe pauvre.

# Fougueux.

Fou. - Un fou de roi, Triboulet, etc.

Gueux. — Diogène avec sa lanterne et son tonneau, ou une scène de mendiants. — Les Gueux de Béranger.

Fougueux. — Un coursier plein de feu.

#### Machine.

Ma. (Mât.) — Mât de cocagne. Fête populaire.
 Chine. — Visite d'un Mandarin à un autre Mandarin.
 Machine. — Des ouvriers travaillant autour des machines d'une manufacture.

### Maçon.

Ma. (Måt.) — Måt de vaisseau.

Con. (Son.) - Un concert ou une sérénade.

Maçon. — Maçons construisant une maison. — Scène du maçon de M. Scribe.

### Maladresse.

Mal. — Un hôpital. Visite du médecin.

Adresse. — Une personne donne sa carte à une autre, ou lui demande l'adresse d'un ami. — Un habile ouvrier.

Maladresse. - Jocrisse. Domestique maladroit.

#### Merveilleuse.

Mer. - Scène maritime. Tendresse maternelle.

Veilleuse. — Une veilleuse allumée près du lit d'un malade.

Merveilleuse. (Lampe.) — Aladin commandant au génie de la lampe.

## Morphée.

Mor. (Mort.) — Le mari dont la femme conduite en terre a été tirée de sa léthargie par les épines d'une haie, et dont le mari dit, en passant plus tard, en pareil cas, par le même chemin : « prenez garde à la haie ! »

Phée. (Fée.) — La marraine de Cendrillon. Morphée. — Songes riants et songes lugubres.

#### Ornė.

Or. - Négociant comptant des rouleaux d'or.

Né. — Nouveau-né. La chambre d'une nouvelle accouchée; le départ pour le baptême.

Orné. - Toilette d'une dame. - Objet décoré avec goût.

### Passage.

Pas. (Danse.) - Une valse.

Sage. - Les sept Sages de la Grèce.

Passage. - Les Thermopyles, ou les Fourches caudines.

#### Souterrain.

Sou. — Un petit ramoneur demandant un sou à une troupe joyeuse et parée, qui passe outre, tandis qu'il dit : « Un petit sou me rend la vie. »

Terrain. - Des arpenteurs, ou un duel.

Souterrain. - Faux monnayeurs. - Cachette secrète.

### Soupape.

Sou. (Soûl.) - Scène de cabaret, homme ivre.

Pape. — Baisement de la mule du pape.

Sowpape. — Pompes ou machines environnées d'industriels.

### Terreur.

Ter. (Terre.) — Christophe-Colomb découvrant l'Amérique.

Eur. (Heure.) — Rendez-vous. — Horloger réglant une pendule.

Terreur. - Personnes frappées de terreur.

#### Tournois.

Tour. — Tour de carte ou de gobelets. — Une tour d'un vieux château.

Nois. (Noix.) — Marché où l'on vend des noix. Tournois. — Fête guerrière du moyen-âge.

# Vampire.

Vam. (Van.) - Batteurs en grange.

Pire. — Après l'ordonnance du docteur, le mal est pire.
Vampire. — Fantôme jouant le rôle du cauchemar et sucant le sang des personnes endormies.

### Vapeur.

Va. — Enrôlement supposé. — La mère dit à son fils : Va.
Peur. — Veillée de village, d'après la chanson «déjà l'on grelotte un peu, » arrivée d'un loup-garou.

Vapeur. — Le jour des mémoires. — Une belle dame malade parce qu'on lui présente les mémoires de sa modiste, lingère, etc. — Vapeurs d'une coquette. — Machine à vapeur.

### Voltaire.

Vol. - Scène de voleurs de grande route.

Taire. (Terre.) — Galilée se démentant devant le Tribunal de l'inquisition, et disant : « Pourtant elle tourne. » Mutisme complet. (Le médecin malgré lui).

Voltaire. — Voltaire envoyant aux comédiens les rôles de Mahomet dans un pâté de perdrix. — Statue de Voltaire.

Ci-rage, — Passe-passe, — Dé-crit, — Mer-veille, — Cor-saire, — Mois-sbnner, — Unis-son, — Fat-alité, four-nissent encore de jolies charades; mais je crois inutile d'indiquer les scènes.

# § 3. Proverbes en Action.

# 1. Proverbes placés.

Le jeu est semblable à celui du mot placé; mais, au lieu d'un mot, on vous dit un proverbe tout bas à l'oreille. Le joueur qui s'est écarté un moment, revient ensuite se placer au centre du cercle, et fait à chacun la question qui lui vient à l'esprit; alors chaque personne doit répondre d'une manière exacte, en cousant le plus naturellement possible à l'histoire qu'elle raconte, le proverbe qu'elle a reçu. On voit qu'il ne s'agit pas de deviner, et que toute la difficulté consiste dans les réponses: on donne un gage quand le proverbe est mal adapté.

# 2. Les Proverbes proposés.

Il est difficile de trouver un jeu plus agréable que celui ci. Un des joueurs choisi par le sort se place au milieu du cercle, et propose un proverbe à chaque personne de la réunion, qui doit, sans hésitation, apporter un fait pour montrer la vérité de l'adage populaire. Si elle hésite, ou s'exprime d'une manière incohérente, si son récit n'est point en rapport direct avec le proverbe, elle donne un gage. Le tour du cercle s'achève de cette manière. Au second tour, c'est au joueur du centre que chaque personne propose un proverbe, et il doit, sous peine de donner un gage, raconter une histoire qui en fasse l'application. On lui donne pour successeur le joueur qui se trouvait placé à sa droite; le voisin de celui-ci lui succédera à son tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les joueurs aient tour-à-tour proposé des proverbes et les aient mis en action.

Voici quelques exemples de la manière de jouer à ce jeu. Supposons que le joueur du centre dise à l'une des personnes de la réunion: L'habitude est une secondé nature. « Rien de si vrai, répondra-t-elle, car l'autre jour mon fermier, ayant mal aux yeux, est allé consulter un oculiste qu'il trouva à table mangeant bien et buvant encore mieux. — Monsieur, lui dit le paysan, que faut-il faire pour mes yeux? — Vous abstenir de vin, répond le docteur. — Eh! mais, monsieur, sauf respect, m'est avis que vos yeux ne sont guère mieux portants que les nôtres, et cependant vous buvez sec. — Mon ordonnance, n'en est pas moins bonne, mon ami, mais j'aime mieux boire que guérir. »

Le proverbe suivant fut donné à un autre joueur : La familiarité engendre le mépris. « J'y songeais, répond celui-ci, et notre jeu me rappelait le souvenir de la colère de mademoiselle d'Orléans, fille de Gaston de France, frère de Louis XIII, contre un de ses gentilshommes. Voici le fait: un jour qu'elle s'amusait à de petits jeux, on joua aux proverbes, et, suivant les gestes qu'on faisait, elle devinait quel proverbe on avait représenté. Après en avoir deviné plusieurs, mademoiselle s'arrêta à considérer un de ses gentilshommes qui s'était mis à sauter, à rire, à gambader et à faire plusieurs autres extravagances. Mademoiselle l'ayant fait recommencer sans y rien comprendre, avoua qu'elle ne pouvait deviner, et demanda quel proverbe c'était là. « C'est, mademoiselle, lui répondit-il, qu'il ne faut qu'un fou pour en amuser bien d'autres. » Cette plaisanterie piqua la princesse; elle lui dit qu'il perdait le respect, et lui défendit de jamais paraître en sa présence.

Le lecteur trouvera plus loin une liste de quelques proyerbes, pour aider la mémoire à l'occasion.

# 3. Les Proverbes par signes.

Ce genre de proverbes est très-amusant : les préliminaires sont les mêmes que pour le jeu précédent. Chacun reçoit tout bas un proverbe qu'il doit exécuter par signes. Au retour du devin, qui fait la question suivante: A quoi pensez-vous? on répond: Je pense que; puis ensuite par des gestes ou par une action quelconque qui doivent exprimer le proverbe. Ainsi, par exemple, pour les messieurs, si l'on veut expliquer le proverbe « Ce qui est bon à prendre est bon à rendre », on prend un haiser à sa voisine de droite, et on le rend à sa voisine de gauche; ou « Les raisins sont trop verts »: on approche sa bouche de la joue d'une dame, comme pour l'embrasser: la dame refuse; on fait alors le geste qui signifie: Je n'en voudrais pas.

Une dame a-t-elle: « Après la pluie le beau temps »; elle frappe légèrement son voisin sur les épaules, lui donne de petits soufflets, lui tire un peu les oreilles, les cheveux, en affectant un air de colère; puis tout-à-coup elle prend une mine riante, et lui tend sa joue à baiser. Une autre doit-elle exprimer: « Tous les comédiens ne sont point au théatre », elle feint de s'évanouir, demande de la fleur d'orange, dénoue sa ceinture, paraît tomber en convulsions; puis prenant une fleur qu'elle place sur ses cheveux, un chapeau, un ruban, un objet de parurequelconque, elle se trouve guérie soudainement. Enfin, a-t-on à dire: « Selon les gens l'encens », on profite de la connaissance particulière que l'on peut avoir des gens; à une personne maligne, on donne une chiquenaude; on montre en riant un railleur au doigt; on adresse une déclaration à une jolie dame accusée de trop vouloir plaire; on se présente d'un air respectueux devant une personne reconnue par sa sagacité et sa prudence, en ayant l'air de lui demander conseil: on fait pirouetter une étourdie, etc.

Le joueur placé au centre doit deviner chaque proverbe d'après ces indications: s'il réussit, il est remplacé par la dernière personne qu'il devine, et dont il reçoit un gage. Dans le cas contraire, il renonce et recommence un second tour, que l'on prépare et joue comme le premier,

# 4. Les Proverbes pantomimes dialogués.

C'est le même jeu que le précédent, seulement un monsieur et une dame sont chargés d'exprimer ensemble les proverbes que l'on ne peut souvent exécuter qu'à deux.

### 5. Choix de proverbes.

Proverbes français.

Pierre qui roule n'amasse point mousse. Il n'y a point'de roses sans épines.

Qui a terre, guerre a.

. Un mauvais accommodement vaut mieux qu'un bon procès.

Les honneurs changent les mœurs.

Ménager la chèvre et le chou.

L'oisiveté est mère de tous les vices.

Qui aime Martin, aime son chien.

Avec le temps et la patience, on acquiert la science.

Les cordonniers sont toujours mal chaussés.

Mettre le pied dans l'étrier.

Remonter sur sa bête.

Petite pluie abat grand vent.

Un chien regarde bien un évêque sans le mordre.

Passez-moi la manne, je vous passerai le séné.

Ventre affamé n'a point d'oreilles.

Au lourdaud la triomphe.

Un bon chien ne trouve jamais un bon os.

Se servir de la patte du chat pour tirer les marrons du

Les bons comptes font les bons amis.

Voix du peuple, voix de Dieu.

Péché caché est à demi-pardonné.

On prend plus de mouches avec du miel qu'avec du vinaigre.

A l'œuvre on connaît l'ouvrier.

Fin contre fin n'est pas bon pour doublure.

Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois.

Oui vivra verra.

Rira bien qui rira le dernier.

L'occasion fait le larron.

Tel maître, tel valet.

Qui se ressemble s'assemble.

Qui s'y frotte, s'y pique.

Quand Satan devint vieux, il se fit ermite.

Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage.

Manger son blé en herbe.

Au bout du fossé la culhute.

Il ne faut pas jeter de l'huile dans le feu.

Chaque oiseau trouve son nid beau.

Charbonnier est maître chez lui.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

Plus fin que lui n'est pas bête.

Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée.

Tout ce qui reluit n'est pas or.

Les bonnes femmes fout les bons maris.

Fumée, pluie et femme sans raison, chassent l'homme de sa maison.

Chat échaudé craint l'eau froide.

Morte la bête, mort le venin.

Cent heures de chagrin ne paient pas un liard de dettes.

J'ajoute quelques proverbes étrangers peu connus, qui me paraissent pleins de sens.

# Proverbes espagnols.

Celui à qui tu donnes l'écrit sur le sable; celui à qui tu ôtes l'écrit sur l'acier.

La chasse, la guerre et l'amour, pour un plaisir ont mille peines.

Il n'y a point de plus fidèle miroir qu'un vieil ami.

Les actions de chaque homme sont le pinceau de son caractère.

### Proverbes hollandais.

Ceux qui conseillent ne paient pas.

C'est le proverbe français : J'ai plus besoin d'argent que de conseils.

### Proverbe russe.

On reçoit l'homme selon l'habit qu'il porte, et on le reconduit suivant l'esprit qu'il a montré.

# Proverbes asiatiques.

Le temps et la patience changent la feuille du mûrier en satin.

Celui qui croit apaiser ses désirs en obtenant leurs objets, ressemble à celui qui veut étouffer du feu avec de la paille.

Proverbe arabe.

Vinaigre donné vaut mieux que miel acheté.

## Proverbes italiens.

Etre au lit et ne pas dormir; N'être pas agréé et bien servir; Attendre et ne pas voir venir: Ce sont trois choses pour faire mourir.

Celui qui te fait plus de caresses qu'à l'ordinaire, ou t'a trompé, ou veut te tromper.

La plus mauvaise roue du chariot fait toujours le plus de bruit.

### § 3. La Loterie ou Tombola.

Ce jeu, qui est encore un jeu de société, tient par sa nature des jeux de cartes contenus dans le *Manuel des* Jeux de Calcul et de Hasard. Pour rendre mon ouvrage le plus complet possible, j'en donnerai la description, malgré qu'il ne soit ni un jeu-gage ni un jeu d'esprit. D'ailleurs, on peut remplacer les cartes que l'on emploie ordinairement pour la loterie, par deux séries de numéros qui se correspondent.

Ce jeu est moderne et recommandable sous tous les rapports. Il amuse toujours toute la réunion; il excite un vif intérêt, sans éveiller la vanité, la cupidité, ces deux grands mobiles de nos plaisirs, hélas! il laisse de

jolis, de positifs souvenirs.

La maîtresse de maison qui veut établir une loterie fait quatre ou cinq lots d'objets élégants, parmi lesquels se trouve un lot d'attrape, appelé le nigaud. Ce lot, empaqueté soigneusement dans plusieurs papiers et du coton, consiste en un petit pantin de bois, un petit singe en bonbon ou tout autre objet semblable. Il est placé le dernier, selon les lois de la progression, observées d'ailleurs pour les autres lots placés sur la table à découvert. Au moment du tirage, la maîtresse de la maison prend un jeu de cartes, en fixe le prix avec les joueurs, et les leur distribue selon leur désir. Cela terminé, elle prend un autre jeu semblable, fait tirer cinq cartes qu'elle ne laisse pas voir, et les place sous les cinq lots, selon l'ordre de leur tirage: puis, retournant le jeu, elle amène à découvert chaque carte à mesure qu'elle se présente, et les place en tas sur la table, en les nommant à haute voix. Les joueurs placent en tas devant eux celles de leurs cartes qui répondent aux cartes appelées ainsi.

Le jeu épuisé, les cartes correspondantes aux cartes placées sous les lots gagnent; mais il faut savoir quoi. On soulève celle du premier lot, on la nomme, et le lot appartient au possesseur de la carte pareille. Ainsi de suite pour tous les lots. Le nigaud vient en dernier.

Voici la partie technique de ce jeu, esquissons maintenant sa partie dramatique. A mesure que les cartes leur tombént des mains, les joueurs se piquent, achètent ou vendent à l'enchère les cartes plus rares, et souvent la carte achetée quatre fois le prix de sa mise tombe à l'appel suivant. L'inquiétude, le désir, l'espoir, suivent chaque carte soulevée par le maître, et les moins vifs, les plus raisonnables, ne peuvent se défendre de cette émotion. Les cartes enfin demeurées aux gagnants restent le choix des lots, la crainte du nigaud formidable dont l'aspect va consoler les perdants.

C'est à la maîtresse de maison à fournir les lots nécessaires. Cette méthode est infiniment préférable à la demande faite aux personnes invitées d'apporter les lots, car c'est les mettre à contribution, d'autant plus qu'elles n'osent point apporter des objets de valeur médiocre. Un autre écueil à éviter, c'est de vendre les cartes trop cher, ce qui peut déplaire à quelques joueurs, et les faire dépenser plus qu'ils ne veulent. Les autres, plus riches ou plus hardis, ont toujours la faculté d'acheter les cartes à l'enchère.

# Loterie speciale.

On peut encore ranger parmi les jeux de société une sorte de loterie dont les billets, tirés au sort, contiennent chacun le nom d'un objet et l'indication d'une pénitence. Cette loterie nécessite de la part de celui qui l'établit, de l'à-propos, de l'esprit, de la grâce. Je pense qu'avec ces indications on pourra facilement organiser ce petit jeu, qui pourrait prendre place parmi les jeux d'esprit.

# TROISIÈME PARTIE.

PÉNITENCES.

# CHAPITRE IX.

### PÉNITENCES.

Les pénitences, accessoires des jeux en apparence, et sont bien réellement le principal. Que de jeux dont l'unique objet est de fournir l'occasion de multiplier les gages, et, par conséquent, les pénitences! Que de joueurs, et même de joueuses, ne joueralent pas s'ils n'avaient l'espérance d'être condamnés à la fin du divertissement adopté. Bien souvent, lorsque l'amour-propre, qui se mêle de tout, les rend attentifs, les engage à mille efforts pour éviter de donner des gages, la pensée des pénitences le surmonte, et fait feindre adroitement quelques distractions.

Les pénitences se divisent à peu près comme les jeux : pénitences d'action, d'attrape ou à double sens, de mémoire, d'esprit. Je pense qu'il est bon de les varier et d'ordonner exprès les pénitences d'esprit à la suite des jeux-gages, ou tout à fait d'action, et réciproquement. Outre ces quatre divisions, il y en a une autre qui les précède et me semble bien naturelle : c'est celles des jeux-pénitences, c'est-à-dire les jeux dont un seul tour, ou toute autre partie imposée à un joueur, constitue une pénitence. On voit qu'en multipliant les tours, qu'en appliquant successivement à plusieurs personnes ce que l'on prescrit à une seule, la pénitence devient jeu, comme en le divisant et en isolant un joueur, le jeu devient pénitence. Mes lecteurs pourront faire l'un et l'autre à volonté.

# § 1. Jeux-Pénitences.

# 1. Patipata, qui embrassera ça?

Toute la réunion est assise et formée en cercle, tandis qu'un des joueurs, qui est pénitent, se place à genoux devant une personne d'un sexe différent, comme pour la main-chaude. Afin de ne point fatiguer le patient, surtout si c'est une dame, on le fait asseoir sur un tabouret ou un coussin. La personne qui tient sur ses genoux la tête du pénitent, ou patipata, prend bien garde qu'il n'y voie, et lui dit, en désignant du doigt un objet ou une personne quelconque: Patipata, qui embrassera ça? Le patient nomme la personne qu'il juge à propos d'indiquer, et cette personne est forcée d'obéir; dès qu'elle l'a fait on recommence patipata, et un autre joueur est désigné. Cela continue de la sorte tant que le patipata ne se nomme pas lui-même; car alors il embrasse l'objet désigné précédemment, et sort de peine.

Cette pénitence, à laquelle participent beaucoup de joueurs, est extrêmement comique par les rencontres que produisent les aveugles décisions du pénitent. Souvent il envoie un monsieur embrasser un monsieur, une dame embrasser la main ou les cheveux d'une autre dame : telle autre, d'après ses ordres, est obligée de s'embrasser les bras, les genoux; quelquefois il se trouve qu'elle devrait se donner un baiser à la joue ou au front; enfin, les portes, la muraille, les vases, les meubles, la cheminée, la pendule, etc., ont leur part des baisers qu'ordonne l'aveugle distributeur. Comme il peut répondre moi quand il lui plait, le patipata un peu exercé ne manque pas de le faire quand on vient d'embrasser un objet désagréable, parce qu'il sait que l'on varie; mais souvent il est trompé dans ses conjectures, et, tandis qu'il espérait se dédommager en essleurant une joue vermeille, il est réduit à embrasser le dos d'un fauteuil, la pincette ou autres choses semblables. Le patipata peut se relever et regarder exécuter ses ordres; il cache ensuite sa tête de nouveau.

Quand cette pénitence devient jeu, et que le patipata, en se nommant, embrasse un des joueurs, celui-ci prend sa place. Quand c'est un objet inanimé, le pauvre patipata non-seulement doit l'embrasser, mais poursuivre sa tâche. S'il trouve trop pénible de se soumettre à ses propres décisions, il a le droit de refuser, en payant un gage et en continuant son triste métier. Nul autre n'a ce droit, mais le patient ne peut en user que trois fois, et, à la quatrième, il est tenu d'obéir à ses ordres. Si l'objet est encore inanimé, le joueur qui se trouvait primitivement assis à la droite de patipata est obligé de prendre sa charge (4).

### 2. Le Facteur.

Si l'on a ordonné à un pénitent de faire le facteur, voici comment il s'y prendra pour obéir. Il rassemblera dans un chapeau ou un coffret, ou seulement dans le pan de son habit, ou dans un coin de son châle, suivant le sexe, une certaine quantité de morceaux de papier pliés en forme de lettres, ou même des lettres. Il se tiendra debout devant les joueurs, et s'adressant à la personne placée à sa droite, lorsqu'il était assis, il lui présentera une lettre, en disant : C'est de telle ville. Voici un poulet, etc.; et il a soin de faire allusion aux relations de parenté ou d'amitié qu'il connaît aux joueurs. La personne à laquelle la missive est offerte demande combien elle coûte de port : le facteur le fixe à volonté; par exemple, il peut dire : trois, six, huit, dix, quinze, et même dix-neuf sous; et au-

<sup>(4)</sup> On pourrait aisément changer le jeu de patipata en pénitence ou en jeu d'attrape : il suffirait pour cela de tromper le patient en lui persuadant, lorsqu'il se serait nommé, que l'objet est plus on moins désagréable, et en le contraignant, à la troisième fois, d'embrasser quelque meuble à l'avance barbouillé de noir. J'indique sans conseiller.

tant de sous, autant de baisers. Mais la personne peut laisser la lettre à la poste, si elle trouve le port trop élevé, ce qui signifie qu'elle n'en veut point et que le facteur doit passer outre. C'est une leçon pour les facteurs ambitieux: lorsqu'ils se contentent de trois ou qualre sous, on est obligé de prendre la lettre et de la payer comptant. Cette pénitence s'inflige ordinairement à un monsieur, et il s'adresse seulement aux dames. Quand le hasard, qui préside à la sortie des gages, rend une dame factrice, elle ne doit présenter des lettres qu'aux messieurs; et, en ce cas, la poste est à bon marché, la factrice disant presque toujours que la lettre est affranchie, ou qu'elle ne coûte qu'un ou deux sous.

Il n'y a qu'à donner un successeur au facteur, et prendre pour successeur son voisin de droite, pour que la pénitence devienne jeu. J'oubliais de dire qu'en ce cas le facteur à qui l'on refuse une lettre, comme d'un prix trop élevé, fait donner un gage: la factrice, au contraire, n'exige de gages que des joueurs qui veulent payer le port. Ce jeu est très-amusant pendant trois ou quatre tours: on n'en joue pas plus ordinairement, parce qu'il amène beaucoup de gages et qu'il n'offre point de variantes.

### 3. Le Garnisaire.

Pénitence qui ne convient qu'aux messieurs. Un joueur prend une canne qu'il porte comme un fusil, et va s'asseoir devant une dame de la société, en lui disant : Je m'établis garnisaire chez vous. — La dame répond : Si je vous donnais quelque chose, partiriez-vous? C'est selon, reprend-il; que m'offrez-vous? — Du pain, ou toute autre chose à la volonté de la dame. On devine qu'elle fait des allusions agréables ou malignes ainsi: par exemple, si le garnisaire est poète, elle lui offre une plume; peintre, un pinceau; musicien, l'instrument dont il fait usage, que, s'il passe pour volage, elle lui propose un papillon; fidèle, un chien, un portrait; que, selon le nom de la per-

sonne qu'il affectionne, elle s'engage à lui donner un tableau de sainte Cécile, une image de la vierge, etc. Mais quelque chose qu'elle puisse offrir, le garnisaire répond à tout : je reste, jusqu'à ce que son hôtesse dise : et des baisers: alors il accepte avec empressement. Il est cepenclant des garnisaires qui chicanent sur le nombre. On peut Atre garnisaire chez plusieurs dames.

Pour que cette pénitence soit un jeu, un joueur désigné par le sort s'assied successivement devant toutes les dames, qui lui font chacune trois offres : s'il n'accepte pas la troisième, quelle qu'elle soit, il donne un gage, mais alors il a le privilège de refuser jusqu'à ce qu'arrivent les baisers. On convient aussi quelquefois qu'an bout de trois nouvelles offres, un nouveau refus entraîne un gage.

Le garnisaire est remplacé par la dame devant laquelle il s'est placé d'abord, et c'est toujours sa voisine de droite. Celle-ci, après s'être assise devant tous les messieurs, est remplacée par celui devant lequel elle s'est placée en commencant, et c'est aussi son voisin de droite: ainsi de suite. La dame garnisaire prend également une canne qu'elle porte comme un fusil, et s'il y a un militaire dans l'assemblée, elle se coiffe de son chapeau, de son schako ou de son casque. Elle dit absolument les mêmes choses que son devancier, mais elle se hâte d'accepter la première offre qu'on lui fait, parce qu'il est de rigueur que cette première offre soit un objet quelconque: clie croit faire merveille et donne un gage, car elle serait trop favorisée. A la seconde proposition, si on lui offre des baisers, elle peut refuser encore; mais si cette proposition se répète, c'est la troisième, il faut accepter sous peine de payer de nouveau. Reste encore la chance de trois nouvelles propositions: mais, comme on ne veut pas se ruiner en gages, que le maitre de la maison s'arrange de manière à offrir toujours des baisers au troisième coup, la dame garnisaire prend son parti.

Ce jeu est très-amusant, et non moins fécond en gages;

mais beaucoup de personnes le jouant d'une manière inconvenante, l'ont presque fait tomber. Il est cependant bien facile de réparer leur tort, et de faire asseoir, sur une chaise basse ou sur un tabouret, le garnisaire devant son hôtesse, au lieu de le mettre sur ses genoux.

#### 4. L'Huissier ou le Créancier.

Payez, ou je saisis chez vous, dit à une dame le joueur condamné à faire l'huissier, payez tant de baisers, et, en même temps, il cherche à s'emparer des gants, du sac. du mouchoir, du châle ou du chapeau de sa débitrice. Mais, dit la dame, je ne suis pas en fonds, diminuez au moins quelque chose, les intérets sont exorbitants, et autres phrases semblables. Le créancier s'efforce de lui faire payer ce qu'il a demandé d'abord, mais comme elle ne veut pas se rendre, ils marchandent tous deux, jusqu'à ce que la dame finisse par payer. Quand la dame refuse définitivement, elle dit: je suis insolvable, et laisse emporter telle pièce de ses effets que le pénitent-créancier a pu saisir; il est obligé de la lui rendre ensuite. Mais quand cette pénitence prend la forme d'un jeu. l'objet saisi devient un gage. Le créancier passe de l'une à l'autre dame jusqu'à la fin du cercle. Au second tour, les dames sont créancières, et s'adressent aux messieurs: mais au lieu de baisers, elles exigent de leurs débiteurs une chanson, une anecdote, un bon mot, et plus ordinairement une improvisation. Souvent les débiteurs ne peuvent se libérer, elles tâchent de saisir chez eux: cependant, comme ces derniers sont sur leurs gardes, cela n'est pas toujours facile. Les créanciers et les créancières sont remplacés selon l'ordre indiqué dans le jeu précédent.

## 5. C'était moi.

Ce jeu-pénitence est purement un jeu d'esprit: il en est peu qui présentent un cadre plus heureux aux louanges délicates, aux critiques légères, aux observations ingénieuses. La personne qui, pour gagner son gage, est condamnée à dire: c'était moi, s'adresse à chaque joueur en lui demandant: qu'avez-vous vu? et peut ajouter à cette formule de rigueur: ce matin, aujourd'hui à la promenade, au bal, au spectacle, à l'église, etc., tant pour varier ses questions que pour provoquer des réponses diverses. Chacun répond ce qu'il juge convenable, et toujours le pénitent est tenu de répliquer: c'était moi. Les circonstances et l'esprit des joueurs peuvent rendre cette réponse extrémement piquante, et la varier de mille façons; on peut répondre par la phrase la plus courte et la plus simple, quand on le veut.

Quelquefois, et surtout lorsque la réunion est nombreuse, on ordonne à une dame condamnée d'interroger seulement les messieurs, et à un monsieur, de n'interroger que les dames. Pour rendre jeu cette pénitence, il suffit de faire dire successivement à chaque joueur : c'était moi.

# 6. Les Comparaisons.

Il faut que les comparaisons offrent à la fois une ressemblance et une différence. La personne chargée de les faire peut se comparer elle-même, ou comparer celui des joueurs qu'on lui désigne ou qu'elle choisit. Quelquefois la pénitence porte qu'elle comparera un certain nombre de personnes, ou même toute la réunion.

On peut comparer une dame à un hortensia : la ressemblance, dira-t-on, est dans la beauté, dans ce privilége de se montrer sous tous les aspects avec un nouvean charme : la différence est dans l'absence des parfums. Il faudrait la fleur la plus embaumée pour être l'image du langage enchanteur de mademoiselle.

Un jeune homme se compare à une branche de genêt : cet arbuste, dit-il, garde sa verdure en toutes saisons, comme je conserve mes sentiments; voici la ressemblance. Mais si on le jette dans le feu, il pétille, et moi je brûle en silence; voici la différence.

Pour faire un jeu des comparaisons, il suffit de comparer à la ronde, et de donner des gages quand la comparaison manque de justesse.

#### 7. Les Emblèmes.

Les emblémes s'ordonnent individuellement ou collectivement, comme les comparaisons. C'est un rapprochement spirituel; le jeu qui en provient consiste en ce que chacun à son tour propose un embléme pour chaque personne de la réunion et paie un gage quand il hésite, répète, ou que l'embléme paraît mal choisi.

On prend une tubéreuse pour l'emblème d'une demoiselle, comme cette fleur, elle porte à la tête.

Un cep de vigne sera l'emblème d'une autre, comme le raisin, elle platt jusqu'à l'ivresse.

Une épingle est encore un emblème : elle pique, mais elle attache.

## 8. Les Devises.

(Voyez plus loin: Faire un bouquet.)

# § 3. Pénitences d'Action.

On sait qu'à mesure que les gages se donnent, ils sont mis en dépôt sur les genoux d'une dame nommée gardienne des gages; quand le jeu est terminé, on procède au tirage: celui des joueurs qui n'a point payé est appelé à ordonner; à son défaut, on choisit un enfant, ou bien c'est la gardienne qui impose la pénitence au gage qu'elle fait toucher par son voisin. Pour qu'il n'y ait aucune fraude, les gages sont recouverts d'un châle ou d'un mouchoir étendu sur les genoux de la dame, et la personne qui touche le gage passe la main sous cette couverture, sans la soulever plus qu'il ne faut pour donner passage à la main. La gardienne dit alors au joueur qui doit imposer la pénitence: Ou'ordonnez-vous au gage

touché? Le joueur répond ordinairement : s'il appartient à une dame, j'ordonne telle chose, à un monsieur telle autre, ou bien dame ou monsieur, on fera telle chose. S'il vent se ménager l'avantage d'ordonner la pénitence selon les dispositions des gens, il dit : on viendra à mes ordres. On peut aussi envoyer aux ordres de quelqu'un de la réunion; mais cela ne doit pas être fréquent. Le commandement intimé, la personne qui touchait le gage le tire et le montre: alors, celui à qui il appartient est obligé d'exécuter l'ordre qui vient d'être donné, et on ne lui rend son gage que lorsque sa tâche est remplie. Il a ensuite le privilége d'ordonner à son tour, tandis que la gardienne, on mieux encore un enfant, touche les gages. Il arrive souvent que le gage sert pour deux ou trois fois : dans œ cas, le pénitent ne le retire que lorsqu'il a fait deux ou trois pénitences. Je ne conseille point d'employer cette méthode, elle met de la confusion; si l'on n'a pas assez d'objets pour fournir aux gages, il vaut mieux écrire son nom sur des billets que l'on roulera. Dans la bonne société, il n'est pas nécessaire que les gages aient une valeur pour qu'on les retire.

Ces préliminaires expliqués, passons à l'explication des diverses pénitences.

## 1. Le Portier du Couvent.

Le joueur condamné à être portier va se placer debout à la portel d'un cabinet ou d'un autre appartement : il l'ouvre et appelle une dame en lui donnant le nom de sœur; la dame passe dans le cabinet, dont le portier ferme la porte; elle frappe un petit coup, il ouvre, elle lui parle à l'oreille. Le portier refermant la porte, appelle le monsieur que la dame lui a nommé tout bas, en disant : sœur une telle demande frère un tel. Celui-ci accourt, et le portier qui lui ouvre la porte la referme immédiatement après sur lui : le frère donne un baiser à la sœur, qui frappe de nouveau un petit coup à la porte pour se

la faire ouvrir, et regagne sa place. Dès qu'elle est sortie, le frère appelle une sœur de la manière dont on l'a appelé lui-même, et ainsi de suite, toujours par l'entremise du portier, qui renferme ainsi les frères et sœurs, tandis qu'il est obligé de faire sentinelle. Mais une des sœurs se charge de finir sa peine; quand il s'approche d'elle pour écouter quel nom elle va prononcer, elle demande le portier; alors, plein de joie, il passe dans le cabinet, ferme la porte, l'embrasse et revient avec elle : on lui rend son gage.

Quand une dame est portière, elle appelle un monsieur en se rendant à son poste; du reste, elle agit absolument comme le portier.

## 2. Le Soldat prussien.

Cette pénitence est particulière aux messieurs. Celui qui fait le soldat prussien porte une canne comme un fusil, et vient en silence présenter les armes et frapper deux ou trois fois du pied auprès d'une des dames, si les messieurs sont en plus petit nombre qu'elles, et vice versa. Cette dame se lève, et suit le soldat qui la guide au fond du salon; il approche son oreille de cette dame. toujours sans mot dire, recoit le nom du monsieur qu'elle demande, et va d'un air grave présenter les armes à ce monsieur, et frapper du pied devant lui. Ce dernier, accompagné du soldat, se rend vers la dame, qu'il embrasse; celle-ci retourne à sa place, accompagnée du soldat, qui, après l'avoir saluée en lui présentant les armes, retourne interroger silencicusement le monsieur. Le ieu se continue de la sorte, et le malheureux soldat fait des allées et venues continuelles, jusqu'à ce qu'une des dames le demande lui-même; il pose rapidement son fusil, embrasse sa libératrice et la reconduit à place.

#### 3. Le Cheval d'Aristote.

C'est une des plus rudes pénitences que l'on puisse infliger aux messieurs; celui à qui l'ont envoyée sa mauvaise étoile et son gage, est obligé de se mettre à quatre pattes et de faire asseoir sur son dos une dame, qu'il conduit à la ronde auprès de tous les messieurs, qui l'embrassent chacun à leur tour. Le pauvre cheval n'a pas même la consolation d'espérer qu'on le dédommagera, car la règle porte qu'il ne recevra aucun baiser.

#### 4. Le Pont d'amour.

C'est le pendant de la pénitence précédente. Le patient se met également à quatre pattes, mais il attend que chaque monsieur choisissant une dame, la vienne placer sur son dos pour l'embrasser. Il ne se relève qu'après avoir fait le pont pour tous les couples de la réunion, ou pour un seul couple, selon la convention préalable.

# 5. L'Ane savant.

La personne qui ordonne la pénitence de l'ane savant se réserve d'être le maître de l'animal, ou désigne, pour remplir cet important emploi, celui des joueurs qui s'y entend le mieux. L'ane savant est toujours un monsieur; il se met à quatre pattes, et son maître, debout auprès de lui, dit d'un ton d'empirique : « Messieurs, mesdames, voici un ane qui mériterait d'être docteur, car il sait lire au fond du cœur. Allons, mon âne, promenez-vous et sautez pour la réunion; l'âne alors fait un ou deux tours et lève les jambes comme un âne qui rue. Le maître poursuit: Voici l'instant de montrer votre science; regardez bien, et dites-nous laquelle de ces dames est la plus coquette. L'âne examine attentivement les dames, s'approche de leurs genoux, flaire autour d'elles; puis, selon sa connaissance particulière, qu'aide un petit grain de malice, il va

hocher plusieurs fois la tête devant la personne qu'il regarde comme la plus coquette. Ce mouvement est ordinairement accueilli par de grands éclats de rire. Le mattre poursuit de la même façon, et demande successivement à son âne: quel est le plus volage, quelle est la plus constante, le plus amoureux, la plus sensible, le plus indiscret, la plus espiègle? etc., et l'âne fait toujours sa réponse et son choix de la même manière. Quelquefois, pour rendre le jeu plus piquant, son maître lui dit: quel est le plus fidèle? montrez-nous la plus innocente, et mon âne sautant plusieurs fois, se promenant pendant plusieurs tours, flairant de tous côtés en branlant négativement la tête, revient droit vers son maître, la tête haute, pour exprimer qu'il n'y en a point. Ce bel exploit est ordinairement la fin de sa tâche.

Dans quelques réunions, l'ane savant, que l'on nomme aussi cheval savant, n'a point de maître; chacun lui demande à son tour; mais cette méthode ne me semble pas valoir la première; les questions manquent d'ensemble et ne sont pas faites avec ce ton de charlatan qui provoque la gaîté. Quand la personne qui ordonne cette pénitence ne désigne point de maître, l'ane est libre de choisir celui qui lui plaît. Les discours que nous avons prêtés au maître varient au gré du joueur qui remplit ce rôle, la première phrase exceptée. L'âne est tenu de rester muet.

## 6. La Planche.

Debout et le dos appuyé contre une porte ou un panneau, la personne qui doit faire la planche en appelle à haute voix, et à son gré, une autre d'un sexe différent. Celle-ci vient se placer vis-à-vis d'elle, et elle en appelle une troisième, qui se place dos à dos avec elle; tous les joueurs s'appellent ainsi successivement. Lorsque toute la réunion est rangée sur une même ligne, chacun fait volte-face, et embrasse la personne qui se trouve devant lui; il résulte de cet arrangement, que la personne placée contre la porte se trouve devant une planche, à laquelle elle doit donner un baiser.

# 7. Le Chevalier de la triste figure.

Le Chevalier de la triste figure, que l'on nomme aussi Le voyage à Corinthe, est une de celles qui déplaisent le plus aux jeunes gens, et qui sont pour eux de véritables pénitences. Le chevalier piteux prend une bougie de la main droite, et tend la gauche au guide qu'il est contraint de se choisir. Celui-ci, armé d'un mouchoir, le conduit autour du cercle, lui fait faire une pause devant les dames, qu'il embrasse tour à tour, et à chaque baiser qu'il donne, il essuie légèrement la bouche du pauvre chevalier avec son mouchoir. Souvent le joueur qui ordonne cette pénitence s'adjuge le rôle de guide.

#### 8. Faire la barbe à Milord.

Le jeune homme érigé en milord s'assied sur un fauteuil au milieu du cercle; il appelle une dame, et l'invite à s'asseoir sur ses genoux; la dame s'incline auprès de lui, comme si elle était assise, nomme un autre monsieur qui l'embrasse, et fait ainsi la barbe à milord.

Il y a encore une autre manière de raser le patient: chaque monsieur choisit une dame, et la plaçant sur les genoux du milord, lui donne un baiser. Souvent, lorsqu'il y a plus de messieurs que de dames, les premiers qui ont passé le rasoir sur le visage du pauvre Anglais, vont chercher les autres dames pour les embrasser sur ses genoux. Mais si milord est agile, il pourra bien embrasser une joue, tandis que ces barbiers embrassent l'autre.

Cette pénitence n'est pas de très-bon goût. On en peut dire autant de la suivante.

## 9. Mettre le voile à Milady.

Milady s'assied comme milord; un monsieur va choisir une dame, et tous deux prennent d'une main un voile, ou un mouchoir blanc, ou un petit châle, qu'ils tiennent devant la figure du personnage. En même temps le monsieur se courbe légèrement sur les genoux, et donne un baiser à sa partenaire, que de l'autre main il rapproche de lui. Quelquefois la pénitence se borne là, mais le plus souvent elle est collective, c'est-à-dire que, comme pour la barbe à milord, tous les messieurs et toutes les dames viennent mettre successivement le voile à milady.

#### 10. Saint Nicolas.

Le joueur ainsi canonisé monte sur une chaise au fond du salon; il croise les mains sur la poitrine, lève les yeux au ciel, prend l'attitude et l'expression de la ferveur. Chaque monsieur choisit une dame à laquelle il offre la main, et tous les couples se lèvent et se rangent à la file. Ils s'approchent de saint Nicolas. Celui qui se trouve en tête s'avance tout près du saint, s'incline, en disant : saint Nicolas, bénissez-nous; ils s'embrassent. Le saint étend la main droite et les bénit. Le couple s'incline de nouveau et regagne sa place; il est remplacé par le couple qui suit; ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la réunion ait eu part aux bénédictions de saint Nicolas.

## 11. Sainte Geneviève.

C'est la même pénitence, mais imposée à une dame; au lieu de dire saint Nicolas..., on dit : sainte Genevière, bénissez-nous.

## 12. Etre en enfer.

On bande les yeux au pénitent, et on le conduit contre la muraille, sur laquelle il s'appuie. Les messieurs choisissent chacun une dame, et vont à la file recevoir auprès de lui les baisers qu'il lui est défendu de prendre. Le pauvre damné en entend le bruit, et doit deviner quel est le couple qui le met ainsi en enfer. Il devine juste quelquesois, et l'on conçoit que cela excite la galté de tout le monde. Tant que le damné ne devine point à la fois le monsieur et la dame qui s'embrassent, il reste à son poste; mais dès qu'il devine, il recouvre la vue. Quand toute la réunion, formée en couples, a passé devant lui, et qu'il ne devine point, on lui ôte son mouchoir, et on lui rend son gage.

Cette pénitence s'inflige aux joueurs des deux sexes. On pourrait la changer en jeu.

# 13. Etre en purgatoire.

Ce titre annonce que le pénitent ou la pénitente sont moins à plaindre que dans le cas précédent; ce qui est vrai. Il s'agit de se boucher les oreilles, de se placer dans un coin du salon, et de deviner le mot des confidences que chaque couple va se faire à voix basse. Pour prévenir la fraude du pénitent, une personne de la réunion veille à ce qu'il maintienne bien ses mains sur ses oreilles.

Les règles de cette pénitence, ses chances, sont les mêmes que pour celle que nous venons d'expliquer. Elle est encore plus susceptible de faire un joli jeu.

## 14. Le Sourd.

La personne à laquelle on ordonne cette infirmité temporaire, se lève et se place au milièu du cercle ou da salon; elle doit répondre, pendant trois fois: Je suis sourd, je n'entends pas; et à la quatrième, j'entends. Or, la malice des joueurs se charge de rendre la pénitence amère. Si c'est un monsieur qui fait le sourd, une dame s'approche de lui, et dit: Voulez-vous m'embrasser? Le malheureux est obligé de répondre la formule requise; deux autres malicieuses lui font à peu près la même offre, ou bien un monsieur, tenant une dame par la main, dit: Je vous l'amène, prenez un baiser. Le sourd n'entend pas; mais à la quatrième fois, quand ses oreilles s'ouvrent, on lui propose de conduire une telle dame à tel monsieur, d'embrasser la muraille, de chanter; un jeune homme lui demande un baiser, etc. Le sourd a du moins la permission de refuser, et il en use.

Cette pénitences'inflige également aux dames, mais elle

devient moins piquante.

## 15. L'Aveugle.

Cette pénitence est une variante de la précédente. Le patient ferme les yeux, et au lieu de dire : je suis sourd, il dit : je suis aveugle, je ne vois rien. Ainsi, pendant trois fois, il ne voit point la fleur, le ruban, la main que lui présente une dame, mais il voit le baiser qu'elle accorde à son voisin.

#### 16. Le Chien du Jardinier.

La personne condamnée à jouer le rôle de ce chien qui ne veut ni faire, ni laisser faire, est un monsieur. Il se place debout devant une dame assise, de manière à lui tourner le dos. Un des joueurs vient pour embrasser cette dame, et le chien, en aboyant, en le repoussant de toutes ses forces, l'écarte. « Embrassez-moi, lui dit-elle. — Non, reprend-il en grommelant, je ne veux ni faire, ni laisser faire. »

On voit que la pénitence n'est pas des plus douces; et quand l'ordonnateur du gage l'a ainsi prescrite, le pénitent la renouvelle auprès d'un certain nombre de messieurs et de toutes les dames.

## 17. La Tentation de saint Antoine.

Pour gagner son gage, saint Antoine se choisit un désert dans un coin du salon, et y prend l'attitude de la méditation et de la prière. Il a besoin des forces du ciel, gar la tentation s'apprête. Une dame s'approche de lui d'un air caressant, et lui tend sa main à baiser. Saint Antoine détourne la tête, en disant: Retire-toi, Salan. L'aimable satan obéit, une autre lui succède, et comme le péril doit augmenter par gradation, cette diablesse tend la joue: même refus et même compliment de la part du bienheureux qui ne l'est guère. Vient encore une autre dame; celle-ci entoure de ses bras le cou du saint, qui doit s'en dégager; enfin, le pauvre saint Antoine résiste ainsi jusqu'à ce que la réunion, prenant pitié de sa peine, lui ordonne de profiter de la bonne volonté de la dame qui le caresse pour le lutiner. Saint Antoine, comme on peut croire, ne se le fait pas dire deux fois. Souvent, pour attraper une des malignes diablesses, qui, pleine de confiance, croit que le patron sera obligé de l'écarter, la réunion ordonne à celui-ci de répondre à ses avances.

Cette pénitence, qui ne s'applique qu'aux messieurs, est une des plus amusantes pour l'assemblée.

## 18. Le Caprice.

Le joueur qui, par ordre, doit être capricieux, va se placer dans un coin du salon d'un air de mauvaise humeur: une dame va lui tendre la joue; il lève les épaules et lui tourne le dos; une seconde, une troisième, quelquefois une quatrième et même plus, ont le même sort; mais, quand le capricieux est las de 'refuser, il ouvre les bras à la dame qui se présente, et l'embrasse. Comme il est presque de rigueur de refuser les trois premières, les dames s'avancent volontiers d'abord; pour les attraper, souvent le capricieux accepte la seconde et même la première.

On ordonne le caprice aux pénitentes comme aux pénitents.

## 19. Bouder.

C'est une pénitence ancienne, mais elle est jolie. Le boudeur (ou la boudeuse), avant de se retirer dans un coin de l'appartement, fait connaître à voix basse au dépositaire des gages le nom de la personne pour laquelle il boude. Plusieurs dames s'avancent à la fois pour l'embrasser; il leur tourne le dos à toutes, jusqu'à ce que celle qu'il a désignée vienne lui offrir un baiser, qu'il accepte avec empressement.

Les messieurs se présentent en foule quand une dame est boudeuse; elle agit absolument comme le boudeur.

# 20. Soupirer.

Lorsqu'une dame est soupirante, elle væ se placer debout dans un coin du salon, et fait entendre un profond soupir. — Pour qui soupirez-vous? lui dit-on. — Pour M. un tel. Le monsieur qui vient d'être nommé va aussitôt l'embrasser; puis, se plaçant devant elle de manière à lui tourner le dos, il soupire à son tour pour une dame; celle-ci soupire aussi, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière personne, lorsqu'il y a autant de dames que de messieurs. Un monsieur soupirant appelle toujours une dame.

# 21. Le Carillon de Dunkerque.

Cette pénitence occasionne une telle foison de baisers. qu'elle n'est point agréable. Le joueur condamné à la commencer (non à l'exécuter, car toute la réunion le fait ainsi que lui), se place dans un coin de l'appartement, comme s'il voulait soupirer; mais, au lieu de pousser un soupir, il appelle une personne de sexe différent, et l'embrasse : celle-ci fait de même, et ainsi de suite jusqu'à ce que tout le monde soit placé à la file. La personne qui a commencé se détache alors et tourne à droite, et celle qu'elle a appelée se détache et tourne à gauche. La dame qui descend le long de la file embrasse tous les messieurs qui se rencontrent sur son passage, tandis qu'en même temps, et de l'autre côté, un monsieur embrasse toutes les dames. A peine sont-ils parvenus aux deux tiers de la file, que deux autres joueurs se détachent et les imitent, ainsi de suite. On regagne sa place dans le cercle à mcsure que l'on a descendu la file. Le dernier couple, placé à la queue, n'a pas à descendre.

On voit quelle prodigieuse quantité de baisers produit cette pénitence. Il faut bien se garder de l'ordonner plus d'une fois par soirée; je conseille même de ne le faire que très-rarement, ou pas du tout.

#### 22. Le Berceau d'Amour.

Je serai moins sévère pour cette pénitence, quoiqu'elle multiplie aussi beaucoup les baisers; mais elle est si jolie. elle présente un tableau si agréable, que je ne puis m'empêcher de dire qu'elle peut bien être répétée deux fois dans la même soirée, surtout si les gages sont nombreux. La personne qui doit la subir en choisit une autre de sexe différent, et toutes deux vont se placer au milieu du salon en se tenant les mains et en élevant les bras en forme de berceau. Le monsieur appelle une dame, et la dame un monsieur, qui doivent passer sous ce berceau; mais, au moment où ils se trouvent sous la voûte, les bras dont elle est formée s'abaissent et les retiennent captifs : la dame ne recouvre sa liberté qu'en embrassant le monsieur qui fait la moitié du berceau, et le monsieur aussi captif, qu'en embrassant la dame qui fait l'autre moitié. Ce couple se forme également en berceau, en se plaçant de manière que la dame du second berceau se trouve à côté du monsieur du premier, et réciproquement. Il désigne à son tour un autre couple qui passe sous les deux berceaux d'amour en payant le tribut exigé, et forme à son tour un troisième berceau; ainsi de suite jusqu'à ce que tous les joueurs aient formé des berceaux.

Il est une autre méthode de faire le berceau d'amour; elle est plus expéditive et plus agréable. Si c'est une dame qui doit commencer, elle choisit un monsieur, toutes ses compagnes l'imitent, et les couples se placent en berceau les uns auprès des autres, en observant toujours qu'un monsieur se trouve entre deux dames, et une dame entre

deux messieurs. Quand tous les couples sont ainsi disposés et relèvent les bras tous ensemble, le premier couple passe sous tous les berceaux, en donnant des baisèrs à chacun, comme je l'ai expliqué à la fin; dès qu'il est parvenu au troisième ou quatrième couple, le second passe à son tour sous les berceaux, de la même manière, et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est une espèce de carillon de Dunkerque, mais infiniment plus joli; il présente un coup-d'œil charmant.

Les joueurs doivent faire attention à n'avancer ni ne reculer quand les couples passent, parce que le moindre mouvement dérangerait l'agréable symétrie et romprait la double ligne: il faut se tenir ferme, sans raideur, les bras toujours élevés. Quand c'est à un monsieur à commencer le berceau d'amour, il choisit une dame, et tous les autres font de même.

# 23. Les Tuyaux d'orgue.

L'ordonnateur de cette pénitence prend le rôle de l'organiste, et condamne le possesseur du gage à être son ouvrier : l'un et l'autre se placent au milieu du cercle, et invitent les dames à monter sur leur chaise; dès qu'elles se sont rendues à l'invitation, elles se nomment tuyaux d'orque. L'organiste, qui doit, dit-il, le lendemain toucher pour une grande sête, se met en devoir de les accorder. Il appuie l'index gauche sur le nez du même côté, et fait entendre un son nazillard et prolongé, assez semblable à celui que rendent les tuvaux d'orgue non accordés. La dame auprès de laquelle il s'approche, en faisant cette musique, lui répond par un bruit pareil, non sans rire, comme on le pense bien. « Cela ne va pas, reprend l'organiste d'un ton capable, cela sonne mal. -Garcon, ajoute-t-il en s'adressant au pénitent, arrangezmoi ce tuyau. » Et cet arrangement consiste à prendre la dame sous les bras ou à travers le corps, et à la transporter sur une autre chaise. L'organiste réitère souvent ses interrogations et ses ordres, et le pauvre garçon se harasse à porter ainsi les tuyaux d'orgue d'une chaise à l'autre. Quand les dames ont toutes été déplacées, l'organiste annonce que son instrument est d'accord, et la pénitence cesse. Il va sans dire qu'on ne l'ordonne jamais aux dames.

#### 24. Faire la Chatte.

En revanche, cette pénitence-là est réservée pour elles. La dame condamnée à faire la chatte va se placer dans le fond de l'appartement, comme si elle boudait ou son-pirait, et se met à miauler à la manière des chattes qui appellent les matous. Les messieurs prennent les rôles de ceux-ci : ils s'avancent avec empressement pour embrasser la jolie miauleuse; mais elle fait entendre le jurement du chat et leur montre les ongles, jusqu'à ce qu'enfin le monsieur qui lui convient se présente : alors elle fait rou rou, et se laisse prendre un baiser.

#### 25. L'Exercice d'Amour.

Le jeune homme qui doit commander cet exercice choisit une dame, et se place auprès d'elle debout au milieu du salon; les autres messieurs choisissent également, et se rangent les uns auprès des autres, à droite et à gauche du premier couple, comme une ligne de soldats. Le pénitent s'avance alors un peu, et d'une voix retentissante il dit: Garde à vous, attention au commandement! prenez la main de votre dame (il fait tous les mouvement qu'il indique, et tout le monde l'imite rapidement); passez un bras autour de sa taille. — Un demi-tour à droite! — En joue, feu! A ce dernier mot, il embrasse sa dame, et chacun s'empresse de l'imiter.

Cette pénitence, que l'on n'inflige guère aux dames, est amusante.

## 26. Le Pélerinage.

Voici une pénitence ancienne que j'indique pour ne rien omettre. Un monsieur choisit une dame pour pélerine, la prend par la main, et la conduit autour du cercle, en disant à chaque jeune homme: Un petit morceau de pain pour moi. — Dieu vous assiste! répond-on. — Un baiser pour ma sœur. Ce qui ne se refuse pas, comme on peut bien le penser. Le pélerin dit aussi à chaque dame: Un petit morceau de pain pour ma sœur. — Dieu l'assiste, répond la dame. — Un baiser pour moi. Le baiser est accordé.

# 27. Le Voyage à Cythère.

Condamne-t-on une dame à voyager dans cette riante contrée, elle choisit un compagnon; un monsieur a-t-il recu la pénitence, il se choisit une compagne. Dans les deux cas, le couple voyageur passe dans une pièce voisine, ou derrière un paravent ou un rideau, et là le monsieur embrasse la dame, et touche quelque partie de ses vêtements. A leur retour, ce voyageur, tenant la voyageuse par la main, entre dans le cercle, et demande successivement à tous les joueurs à quel endroit il a embrassé sa compagne, et quel objet il a touché. L'un dit : Vous avez embrassé la main, vous avez touché la robe, ou bien. vous avez embrassé l'œil gauche, la joue droite, le front, l'oreille, etc., et touché la manche, le bonnet, la garniture, etc. A chaque partie nommée à tort, le voyageur donne un baiser: mais celui qui devine juste embrasse à son tour l'endroit qu'il a désigné.

Cette pénitence en est bien une pour la dame qui l'exécute ou aide à l'exécuter.

## 28. Le tracas de Polichinelle.

La dame qui doit subir cette pénitence se présente aux jeunes gens qui lui donnent chacun un baiser; à mesure qu'elle les reçoit, elle vient les rendre à une de ses amies. Quand un monsieur est condamné à la même peine, il embrasse chaque dame, et va rendre les baisers à celle qu'il a choisie pour sa partenaire en commençant.

Je l'indique seulement pour mémoire; elle est bonne à oublier

#### 29. La Pendule.

Le joueur auquel on prescrit cette pénitence se place auprès de la cheminée; il appelle une personne qui n'est pas de son sexe; celle-ci s'approche, et lui demande quelle heure il est. La pendule répond à son gré une heure, deux heures, etc.; il résulte un nombre égal de baisers à celui des heures annoncées. La personne qui a prescrit la pénitence a pris soin, à l'avance, de fixer le nombre des joueurs qui doivent aller consulter la pendule. Quelquefois ce n'est qu'une seule personne; d'autres fois, toutes les dames ou tous les messieurs, selon le sexe de l'instrument. Quand un monsieur est pendule, et qu'il annonce onze heures, midi, ou tel autre nombre que l'on juge trop fort, on peut refuser en disant : La pendule n'est pas à l'heure, ou elle va mal.

## 30. Les Aunes d'amour.

Le pénitent à qui l'on ordonne de mesurer tant d'annes d'amour prend les mains d'une demoiselle, les réunit, et les écarte ensuite, comme s'il voulait prendre mesure de ses bras en les appliquant contre les siens. Il saisit l'instant où cette jeune personne a les bras tendus pour l'embrasser.

Le nom de cette pénitence vient de ce qu'en l'exécutant, on imite les gestes des marchands qui aunent des étoffes. Autant d'aunes, autant de baisers.

Cette pénitence convient également aux messieurs et aux dames.

J'ai voulu conserver à ce jeu le nom consacré par l'usage. Que mes lecteurs ne s'étonnent donc pas de voir encore figurer ici le nom d'une mesure abolie depuis longtemps.

# 31. Le Pied de grue.

On ordonne à un monsieur d'aller embrasser les dames du cercle en se tenant à cloche-pied. S'il quitte un instant cette attitude, il n'a plus le droit de prendre aucun baiser.

Cette pénitence est moins facile qu'on ne le pense, car les messieurs jouissent du privilège de faire perdre l'équilibre au pénitent; tandis qu'il est occupé à embrasser une dame, un voisin de celle-ci le pousse légèrement. Aussi est-il rare que le pénitent parvienne à fournir le tour du cercle.

#### 32. L'Aumône.

Le jeune homme que l'on érige en mendiant, s'agenouille devant la dame vers laquelle l'ordonnateur de
la pénitence l'a envoyé, ou qu'il a choisie : il lui frappe
légèrement sur les genoux : celle-ci lui adresse plusieurs
questions : Voulez-vous du pain, du vin, de l'argent? etc.,
etc. A chacune de ses offres, le mendiant hoche la tête,
etc. demeure à genoux jusqu'à ce que la dame charitable
lui demande s'il veut un baiser; alors il se lève et l'embrasse.

Lorsqu'une demoiselle demande l'aumône, elle ne se met point à genoux; seulement, elle s'incline devant un monsieur, en tendant la main comme une mendiante. Il lui propose aussi plusieurs choses, qu'elle refuse jusqu'à ce qu'il lui dise: Voulez-vous une chanson?

## 33. Le Muet et la Muette.

Le muet doit exécuter ponctuellement, et sans parler, les ordres que les joueurs lui donnent par signes : l'un lui ordonne du doigt de lui amener telle dame, et pose l'index gauche sur ses deux joues. Un autre ordonnet-il une déclaration à une demoiselle, le muet s'agenouille devant elle, en posant la main sur son cœur, etc., etc.

On condamne aussi les dames à être muettes.

# **34.** Etre à la discrétion ou aux ordres de la Réunion.

C'est être obligé de faire tout ce que les personnes de l'assemblée, ou quelques-unes d'elles désignées d'avance, vous ordonnent. On envoie ordinairement une dame à la discrétion des messieurs, et un monsieur à la discrétion des dames. Pour ne par surcharger le même joueur, la réunion fera bien de ne choisir que des pénitences courtes et légères, comme une confidence, un couplet, une aune d'amour, l'aumone, le baiser à la capucine, etc. Il est indispensable de varier les ordres.

## 35. Faire ce que la réunion ne veut pas.

La dame ou le monsieur à qui l'on ordonne cette pénitence, doit demander à chacun des joueurs: Que ne voudriez-vous pas faire? Et selon ce qu'on lui dit, il doit agir. Ainsi, lorsqu'une demoiselle dit: je ne voudrais pas que vous fussiez chien du jardinier, il doit exécuter cette pénitence, puis revenir demander au voisin de cette demoiselle ce qu'il ne voudrait pas faire, pour s'en charger immédiatement.

L'ordonnateur de la pénitence n'envoie pas toujours vers toutes les personnes présentes, surtout lorsqu'elles sont en grand nombre; il en désigne un certain nombre à l'avance.

## 36. L'Exil.

L'exilé se retire dans un coin du salon et ne peut communiquer avec personne. Du lieu de son exil, il ordonne une pénitence pour le joueur auquel appartient le gage tiré immédiatement après le sien; mais il ne peut, sous aucun prétexte, quitter la place qui lui est assignée, jusqu'à l'expiration du temps prescrit pour sa pénitence.

#### 37. L'Electricité.

Tous les joueurs, debout, se tiennent par la main: ils sont disposés de telle sorte qu'un monsieur se trouve placé entre deux dames, et réciproquement. On fait monter le pénitent (ou la pénitente) sur une chaise, et les deux dames (ou les deux messieurs), qui sont l'une à sa droite et l'autre à sa gauche, donnent à ses bras un mouvement de rotation, ou simplement de va-et-vient, qui ne tarde pas à communiquer au cercle l'étincelle électrique. Au même instant, tous les bras tombent, et chaque monsieur embrasse la dame qu'il tenait par la main. Il n'y a que le pénitent qui ne reçoit de baiser de personne.

# 38. Le Kaleidoscope.

On roule une feuille de papier dans sa longueur, et on la donne au joueur-pénitent: ensuite le monsieur et la dame désignés à l'avance par l'ordonnateur de la pénitence, ou même plus tard, viennent se mettre vis-à-vis du pénitent, qui se sert du papier roulé en guise de lorgnette, pour considérer à loisir la petite pantomime exécutée par le couple placé devant lui. Cette scène muette se termine toujours par un baiser, dont le lorgneur n'a que la vue.

## 39. Le Baiser à la Capucine.

Le joueur qui doit exécuter cette pénitence choisit une personne d'un autre sexe que le sien; le couple s'agenouille dos à dos au milieu du cercle, et cherche à s'embrasser en penchant la tête en arrière. La tête du jeune homme se penche sur l'épaule gauche de la demoiselle, pour qu'il puisse effleurer sa joue, tandis que, de son côté, elle renverse la sienne sur l'épaule droite de son

compagnon. Au même instant, celui-ci passe son bras gauche autour de la taille de la jeune personne.

Ce baiser unique, et pris avec gêne, est cent fois plus agréable que ces faciles baisers que les autres pénitences prodiguent.

# 40. Le Baiser à la Religieuse.

Une chaise, dont le dossier est placé entre la dame et le monsieur qui doit l'embrasser, représente la grille du couvent. On place cette chaise au milieu du cercle; la dame s'assied dessus et applique sa joue aux barreaux, tandis que le monsieur, à genoux de l'autre côté, tâche de l'embrasser.

On ordonne cette pénitence, ainsi que la précédente, aux personnes des deux sexes.

#### 41. La Chaîne d'amour.

Voici une charmante pénitence. On prend un morcean de papier très-fort; on le plie en deux, puis on le coupe transversalement du côté du pli, puis du côté opposé, comme les enfants taillent les cartes pour faire des paniers à salade. Quand on a donné plusieurs entailles à droite et à gauche, deux des languettes qu'elles produisent se trouvent réunies; on les sépare, et le papier coupé ainsi dans toute sa longueur, forme une suite d'anneaux dont la chaîne s'étend de telle sorte qu'elle peut entourer deux personnes. Le monsieur condamné à faire la chaîne, invite une dame à y entrer avec lui et l'embrasse.

## 42. Le Baiser du hasard.

Si cette pénitence est imposée à un jeune homme, on distribue au hasard les quatre dames d'un jeu de cartes aux dames de la réunion, et l'on fait tirer, à celui qui doit accomplir la pénitence, un des quatre rois : il embrasse la personne qui porte la dame dont il a le roi. Si le baiser du hasard doit être exécuté par une pénitente, on procède de la même manière, en substituant les rois aux dames, en les distribuant aux jeunes gens et en les faisant tirer par une dame.

Le Baiser du hasard se fait aussi de cette manière : le pénitent prend les rois et les dames d'un jeu de cartes; il distribue les uns aux jeunes gens, et les autres aux dames, puis il commande à celui auquel le roi de cœur est tombé en partage, d'embrasser la demoiselle entre les mains de laquelle se trouve la dame de cœur; le possesseur du roi de trèfle embrasse celle qui en tient la dame, ainsi de suite; le pénitent assiste à tous ces baisers sans en avoir sa part.

Comme cette seconde méthode diffère beaucoup de la première, et que, lorsqu'on oublie de spécifier en ordonnant un gage, le pénitent ne manque pas de prendre la première, il faut dire: J'ordonne le baiser du hasard au profit du pénitent, ou au profit de la réunion.

#### 43. Le Soldat Autrichien.

Ce personnage est très-proche parent du Chevalier de la triste figure. Il se choisit un officier qui est tenu de pourvoir à l'équipement et à l'armement du soldat: il l'affublera, par exemple, d'un manchon en guise de bonnet à poil; une paire de gants blancs remplacera les épaulettes; une ombrelle sera le sabre; une canne, le fusil. Dans cet équipement, l'officier conduit son soldat au milieu du cercle, il lui fait rendre les honneurs militaires à chaque dame, devant laquelle le pauvre sire doit exercer divers temps d'exercice, pendant que son officier en reçoit un baiser. Lorsque la ronde est terminée, celui-ci congédie le soldat, en lui disant: Reposez vos armes.

## 44. Le Roi de Maroc.

Le pleureur du Roi de Maroc prend une bougie allumée, et invite un autre joueur à l'imiter : celui-ci ne peut refuser. Ils vont chacun de leur côté se placer aux deux extrémités du salon, tenant leur mouchoir sur leurs yeux, appuyant la main sur la poitrine, et feignant d'être profondément affligés : ils s'avancent l'un vers l'autre; lorsqu'ils se rencontrent, ils soupirent, sanglotent, lèvent les yeux au ciel, et répètent chacun, du ton le plus lamentable, une phrase du dialogue suivant :

#### Première rencontre.

- 1. Onelle nouvelle!
- 2. Hélas !

#### Deuxième rencontre.

- 1. Le roi de Maroc est mort!...
- 2. Hélas! hélas!...

#### Troisième rencontre.

- 1. Il est enterré!...
- 2. Hélas! hélas! hélas!...

#### Quatrième rencontre.

- 1. Hélas! hélas! hélas! et quatre fois hélas!...
- 2. Il s'est coupé le cou d'un coup de coutelas!...

# 45. Jean, souffle la chandelle.

Cette pénitence est à peu près du même genre. On passe rapidement une bougie allumée devant la figure du pénitent, qui doit l'éteindre sans autre secours que son sousse. Quoique cela paraisse très-facile, on ne parvient à remplir cette pénitence qu'après plusieurs essais.

On n'ordonne qu'aux messieurs cette pénitence et la précédente.

#### 46. La Statue.

On prend un tabouret ou une chaise que l'on place au milieu du cercle, et l'on invite le pénitent (ou la pénitente) qui doit faire la statue à monter sur ce piédestal. Ensuite chaque joueur lui fait prendre à son tour l'attitude qui lui plaît: l'un lui commande de mettre la main sur son cœur, un autre, d'arrondir les bras; celuici, de plier le genou; d'autres, de lever les yeux au ciel, de pencher la tête à droite et à gauche, etc.; mais toutes les attitudes doivent être gracieuses. Celui qui veut faire cesser la pénitence n'a qu'à dire à la statue: « Je vous ordonne de descendre. » C'est une pénitence de dame.

## 47. Le Telegraphe.

Voici le pendant de la statue, mais toutes les attitudes doivent être forcées. On ne commande pas verbalement au pénitent, mais on lui fait lever un bras, pencher l'autre, de manière à imiter les mouvements bizarres du télégraphe. La personne qui veut le tirer de peine lui tend la main, et le fait descendre de l'édifice; c'est ainsi que l'on nomme la chaise sur laquelle est monté le télégraphe-joueur. On ordonne spécialement cette pénitence aux messieurs.

# § 8. Pénitences d'attrape ou à double sens.

## 1. Baiser les quatre coins de la chambre.

Le joueur auquel cette pénitence est ordonnée, et qui l'accomplit à la lettre, prête à rire à ses dépens. Il doit prier quatre dames de vouloir bien se placer aux quatre coins de la chambre, puis les embrasser tour à tour, ou bien prendre par la main une dame, la conduire aux

quatre coins de la chambre, et l'embrasser dans chaque coin.

## 2. Embrasser le flambeau.

Ce n'est point encore un flambeau qu'il s'agit d'embrasser. Le pénitent prie une dame de tenir pendant quelques moments, une bougie allumée, qui n'est pas placée dans un flambeau, puis il embrasse cette dame ainsi métamorphosée en flambeau.

## 3. Embrasser le dessous du flambeau.

C'est encore la même chose. On tient un flambeau audessus de la tête d'une demoiselle, que l'on embrasse en même temps.

#### 4. Embrasser son ombre.

Le pénitent se place entre la lumière à laquelle il tourne le dos et la dame qu'il veut embrasser.

#### 5. Baiser la terre.

Un joueur intelligent auquel on aura donné un pareil ordre se gardera bien de se prosterner sur le parquet, et d'en baiser les planches. Il sait que Dieu a tiré l'homme de la terre, et la femme, par conséquent; aussi ira-t-il donner un baiser à une dame.

## 6. Baiser l'image de Dieu.

Le pénitent ou la pénitente qui doit subir cette pénitence ne demandera point un Christ, ou une image de Notre-Seigneur, il ira baiser, l'un une dame, l'autre un monsieur, comme l'image du Créateur.

# 7. Le Soufflet donné et rendu.

La personne qui reçoit pour pénitence l'ordre de donner un soussite à une dame, va prendre vers la cheminée l'ustensile qui porte ce nom, et le lui donne; cette dame le lui rend aussitôt. Cette pénitence prête beaucoup à rire, lorsque les personnes qui ne connaissent point cette pénitence se récrient contre l'indécence d'un commandement semblable et l'Impuissance de l'exécuter.

# 8. Embrasser la personne que l'on préfère, sans que cela paraisse.

Cette pénitence consiste, pour un monsieur, à embrasser toutes les dames de la réunion, et, pour une dame, à recevoir un baiser de tous les messieurs.

## 9. Le Baiser trompeur.

La dame que l'on a condamnée à cette pénitence s'approche d'un jeune homme, celui-ci s'avance avec empressement pour l'embrasser; mais il se voit repoussé, et c'est à son voisin que cette faveur est accordée. Lorsque cette manœuvre est connue, le jeune homme qui s'avance le premier ne peut plus être trompé, aussi n'est-ce plus lui que l'on cherche à mystifier, mais le voisin qui s'approche, croyant qu'il n'a qu'à vouloir. La dame qui est libre dans son choix, le repousse et donne un baiser au joueur placé près de celui-ci. Quelquefois elle retourne au premier qu'elle avait trompé d'abord, et le jeu n'en est que plus piquant.

# 10. Embrasser la porte.

Le jeune homme auquel on impose cette pénitence ne baise pas plus la porte que ses devanciers n'ont baisé la terre et la muraille. Il prie une demoiselle de l'accompagner près d'une porte, et là il lui donne un baiser.

## 11. Baiser le fatte de la maison.

C'est pour un monsieur l'obligation de baiser une dame au front; et, pour une dame, celle de baiser aussi au front un monsieur.

## § 4. Pénitences d'Esprit.

\_

Les chansons, les charades, les énigmes, les logogriphes en vers, sont des pénitences d'esprit. Je conseille aux personnes auxquelles on ordonne des pénitences semblables, et surtout à celles qui sont contraintes de chanter, de choisir la chanson la plus courte possible, et de débiter, autant qu'il se pourra, des gracieuses citations, à l'unisson des jeux qui occupent la réunion.

Ces jeux sont charmants, mais ils nécessitent beaucoup de tact et de jugement de la part du pénitent à qui on les impose. La mémoire est encore une qualité indispensable : les emprunts faits aux auteurs classiques servent beaucoup en pareil cas.

# 1. La Confidence simple.

La confidence simple se fait d'une personne à une autre. Je n'ai pas la prétention d'en donner des exemples ; c'est l'affaire du cœur et de l'esprit.

# 2. La Confidence qui passe.

Elle s'exécute de cette manière: la personne à laquelle le gage appartient fait une confidence au joueur placé à sa droite, celui-ci la rend à une autre personne, ainsi de suite, jusqu'à ce que la confidence ait fait le tour du cercle et soit répétée à la personne qui l'a faite, et qui doit dire si elle lui est rapportée fidèlement; ce qui est rare, car il se trouve toujours quelqu'un intéressé à la changer. Dans ce cas, le pénitent (ou la pénitente) doit faire connaître à haute voix la confidence qu'il avait faite, et celle qui lui est rendue. Cette particularité augmente l'agrément de cette pénitence.

# 3. La Confidence répondue.

Le pénitent auquel on inflige cette pénitence est tenu de répondre, à haute voix, à une confidence que deux personnes se font à voix basse; on voit qu'il est réduit à deviner. On prononce ensuite les deux confidences à haute voix, ce qui produit souvent de drôles de coq-àl'ane. Cette confidence pourrait fournir le prétexte à un jeu fort agréable.

## 4. Déclarations et compliments.

Le monsieur ou la dame qui doivent ainsi déclarer qu'ils sont amoureux, ont fort à faire, car il leur faut éviter les phrases banales, les termes surannés de martyre, d'attraits, de rigueurs, de chaînes, de beaux yeux vainqueurs, et autres fadaises que, suivant moi, le goût proscrit.

Il me semble que d'heureuses citations sont tout ce qu'il y a de plus convenable; par exemple, à une dame dont le nom rimerait en ie, et n'aurait que deux ou trois pieds:

Depuis un seul instant, mais pour toute ma vie, J'aime, que dis-je aimer? j'idolâtre Junie.

Lucie, Sylvie, Julie, Uranie, etc.

(Racine dans Britannicus.)

Ou bien: J'adore Virginie, Mélanie, Coralie, etc.

Un monsieur duquel on exigerait une déclaration en vers pourrait répondre par ce charmant quatrain :

Non, ce n'est point en vers qu'un tendre amants exprime, Il ne doit point rêver pour trouver ce qu'il dit; Et tout arrangement de mesure et de rime Ote toujours au cœur ce qu'il donne à l'esprit.

#### Ou encore:

Mon amour est le fil auquel se tient ma vie. (Chénier dans Don Pèdre.)

#### Ou bien:

... D'une ame sans énergie N'attends qu'un faible sentiment : Elle aimera bien moins pendant toute sa vie Que je ne t'aime en un moment.

(Mme Dufresnoy.)

La déclaration est-elle en prose, on peut dire beaucoup de choses spirituelles, que les personnes de la réunion vous inspirent.

On laisse ordinairement le choix des vers ou de la

prose.

Si l'on prend le premier parti, c'est à la mémoire qu'il faut avoir recours, pour réciter quelques vers appropriés au sujet ou à la personne à laquelle on les adresse.

Quant aux compliments en prose, je renvoie à ce que j'ai déjà dit pour le jeu des compliments et métamorphoses; je pense que les circonstances doivent exclusivement guider la personne qui accomplit cette pénitence.

# 5. Compliments baroques.

On ordonne quelquesois des compliments d'où l'on exclut l'une des cinq voyelles; d'autres sois on désigne les lettres par lesquelles ils doivent commencer et finir. Souvent, on exige qu'ils renserment quelques mots bizarres.

Compliments sans L.

Raison, attraits, amour vous donna tout, Aussi vous aime-t-on partout.

Définition de l'amour sans 0.

C'est un enfant capricieux et tendre, Faible et puissant, vertueux et pervers, Qui de la vanité ne peut se faire entendre, Bien qu'il règne sur l'univers,

M'aimez-vous? dit une dame; répondez sans I. — Yous aimer sans I, c'est impossible, répond le monsieur auquel elle s'adresse; vous adorer, à la bonne heure.

Serez-vous constant? répondez sans C. — Je serai fidèle

jusqu'à la mort.

On exige quelquefois un compliment dont chaque mot commence par une lettre donnée. Par exemple, un jeune homme ayant reçu d'une demoiselle les six lettres a, b,

c, s, v, p, les disposa sur deux colonnes, et les fit suivre des mots ci-après:

| A | _ | Amabilité, | s | sont     |
|---|---|------------|---|----------|
| В |   | Beauté,    | V | votre    |
| C |   | Candeur,   | P | partage. |

Si l'on ordonnait que ce compliment fût changé en épigramme, en employant toujours les mêmes lettres, on pourrait avoir ceci:

| A — air          | ou: A — ayez |
|------------------|--------------|
| B — boudeur      | B — bon      |
| C - change       | C — cœur     |
| S — souvent      | S — si       |
| V - votre        | V — vous     |
| P - physionomie. | P - pouvez.  |

# 6. Compliments en Acrostiche.

Supposons qu'une dame dise: M'aimez-vous par le mot amour? — Oui, répondra-t-on,

parce que vous êtes ou parce que vous avez en partage

| ► ffable,    | prément,           |
|--------------|--------------------|
| 🗷 énagère,   | <b>≍</b> énagement |
| o bligeante, | o rdre,            |
| a niforme,   | □ rbanité,         |
| ₩ éfléchie.  |                    |

# 7. Les Maximes.

On ordonne quelquesois à un joueur de faire le philosophe et d'aller débiter plusieurs maximes aux personnes de la réunion soit en prose, soit en vers. Pour peu que l'on ait de littérature, de réslexion ou de mémoire, on s'acquittera aisément de cette pénitence, qui se prête aux éloges délicats et allusions ingénieuses ou malignes. Ainsi l'on pourra dire à une dame modeste:

Le sort a condamné vos vertus au silence.

(Demoustier.)

A quelqu'un qui est séparé d'une personne qu'on lui croit chère:

Des regrets partagés sont encor des plaisirs.

(De Ségur jeune.)

A une coquette:

Ah! celle à qui l'on plaît est encor loin d'aimer. Les femmes à l'amour croient par vanité; Mais leur en inspirer, c'est la difficulté.

(La Chabeaussière.)

A un poète mélancolique:

De Philomèle et du poète

Les plus doux chants sont des soupirs.

(Lamartine.)

A une personne d'un grand caractère :

L'amour n'est une faiblesse que dans les âmes faibles; il n'égare que les cœurs privés d'énergie.

(Charles Pougens.)

A un vindicatif qui ne l'est plus :

Que la haine fait honte au moment qu'on l'abjure!

On appliquera convenablement et avec beaucoup de circonspection les maximes suivantes, et autres semblables:

Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu'il a tort, car cet aveu prouve qu'il est plus sage aujourd'hui qu'hier.

(Pope.)

On ne pleure jamais tant que dans l'âge des espérances. (Rivarol.)

Par un effet de la vieillesse, on devient prudent quand on n'a presque plus rien à risquer, et temporiseur lorsqu'on n'a plus de temps à perdre.

(Comte de Ségur.)

L'égoïsme de la femme est toujours à deux.
(Madame de Stael.)

Nos actions tiennent à tant de choses, qu'il est mille fois plus facile de faire le bien que de le bien faire.

(Montesquieu.)

Il ne faut être que machinalement sensible à la pitié pour faire l'aumône; il faut être bon et éclairé pour faire le bien.

(Saint-Lambert.)

# 8. Faire un Bouquet.

Le bouquet se fait de deux manières. Si cette pénitence est ordonnée à une dame, elle choisit trois fleurs, et deux personnes se retirent à l'écart pour décider ensemble à qui elles offriront ces fleurs. Lorsque leur choix est fait, ces personnes demandent à la dame qui a fait le bouquet, à quel usage elle destine chacune des fleurs qui le composent, et lui nomment ensuite les personnes désignées sous le nom de ces fleurs.

La seconde manière est de beaucoup plus agréable: on choisit des fleurs emblématiques; ainsi, un jeune homme fit le bouquet suivant: Je choisis, dit-il, le lis, symbole de l'innocence; la fleur d'oranger, emblème de la douceur, et les cheveux de Vénus, image de la sympathie. Pour nouer ce bouquet, je prends un ruban blanc et bleu de ciel, afin que ces deux couleurs unies peignent la pureté de mes sentiments. Je place mon bouquet dans un vase de bronze sur lequel je grave, en caractères ineffaçables: Amour pour la vie, et je l'envoie à celle que j'aime.

Voici un autre bouquet que l'on peut offrir à une personne d'un certain âge, que l'on respecte, et pour laquelle on a de l'amitié. « Je réunis, dira-t-on, la belle de-nuit, symbole de la bienfaisance modeste, aux grenades, consacrées chez les anciens à l'amitié. J'y joins des touffes d'immortelles, qui, comme la vertu, bravent les atteintes du temps; je les attache avec un ruban portant les couleurs qui brillent sur la pensée, et j'envoie ce bouquet à ma respectable amie. »

On convertit quelquesois cette dernière manière de faire un bouquet en un jeu d'esprit, connu sous le nom de devises. En voici la marche:

Chaque joueur choisit à son tour trois sleurs, un ruban pour le lier, un vase pour les mettre, une devise pour mettre sur ce vase, et nomme la personne à laquelle il destine ce bouquet. Queiquesois, au lieu de choisir de jolies sleurs, on cherche les plus désagréables pour en composer un bouquet grotesque, que l'on offre à quelqu'un dont on veut s'amuser.

C'est ainsi qu'une dame prit un jour des pavots rouges, des roses de chien, et de l'ellébore. (Voyez le Langage des fleurs.) Après avoir lié ce bouquet avec une corde à puits et l'avoir déposé dans un large pot félé, elle grava ces mots avec du charbon: « Il fera plus de bruit qu'un autre; » elle l'offrit à un jeune poète de sa connaissance. Je pourrais multiplier les exemples de ces bouquets dérisoires, mais je laisse à mes lecteurs le soin de les improviser.

#### 9. Le Testament.

Le joueur qui fait son testament lègue à chaque personne de la réunion ce qu'il est censé posséder au moral et au physique. Cette pénitence ouvre un beau champ à la politesse, à la malignité des joueurs, et leur offre l'occasion la plus favorable de faire briller leur esprit.

## 10. Faire une Vénus.

Cette pénitence imite le parti que prit Zeuxis pour composer Vénus. Comme lui, on emprunte à chacune des dames de la réunion les beautés qui semblent mériter le plus d'éloges. Le pénitent, nouveau Zeuxis, donne à sa statue la taille d'une dame, les yeux d'une autre, les bras de celle-ci, etc. Il faut faire en sorte que toutes les dames fournissent leur contingent.

#### 11. Faire une Minerve.

Pour faire cette déesse, image de la perfection morale, on agit comme on a fait précédemment pour la déesse image de la perfection physique. La personne chargée de ce rôle intéressant emprunte à une dame l'esprit, à une autre la candeur, ainsi de suite pour la modestie, la douceur, la bienveillance, la générosité, etc.

## 12. Le petit Papier.

C'est une espèce de métamorphose; la personne condamnée à être petit papier est obligée de demander à chaque joueur: Si j'étais petit papier, que feriez-vous de moi? chacun y répond à sa fantaisie; par exemple, l'on répondra: J'y dessinerais une rose,; j'en ferais un billet doux; je le mettrais sur mon cœur, et d'autres diront: f'en allumerais la bougie; j'en ferais un cornet à tahac, des papillottes, etc.

# 13. Le Perroquet.

Si j'étais perroquet, que me feriez-vous dire? Telle est la formule que le pénitent doit adresser à tous les joueurs, qui répondent comme il leur convient. Ce jeu offre, comme tant d'autres, l'occasion de dire de légères malices ou des choses agréables.

## 14. Les Conseils.

Le joueur auquel on impose l'obligation de demander conseil à toute la réunion, s'adresse successivement à tous les joueurs et leur dit : Que me conseillez-vous?

Je renvoie à ce que j'ai dit à l'occasion de la Loterie et du ieu des Conseils.

## 15. La Franchise.

Etes-vous contraint d'avoir de la franchise, vous vous adressez à chaque personne de l'assemblée, et vous lui dites une chose agréable, en prenant toutefois une forme

un peu acerbe, ou une légère malice d'un ton de bonhomie et de candeur. Cette pénitence exige beaucoup de circonspection, de délicatesse et de bienveillance; c'est dire assez qu'il ne faut point l'ordonner indistinctement.

### 16. La Confession.

Le joueur que l'ordonnateur du gage force à se confesser se choisit un confesseur à son gré. Si c'est un pénitent, le confesseur sera une dame; si c'est une pénitente, le confesseur sera un monsieur. On n'est point obligé de répondre la vérité à ses questions, comme on le peuse bien, mais il faut répondre juste ou les éluder avec adresse. Voici à peu près l'interrogatoire que l'on adresse à un jeune homme: Avez-vous été inconstant? êtes-vous jaloux? est-ce par défiance naturelle, par vanité ou par excès d'amour? avez-vous tenu vos serments amoureux?

Si l'on s'adresse à une dame, on lui fait des questions en rapport avec son caractère et ses habitudes.

# 17. Dire son peche mignon.

C'est faire à haute voix ou à l'oreille, à une ou à plusieurs personnes, l'aveu de son péché favori ou dominant.

## 18. Lettres à double sens.

C'est une des pénitences qui exigent le plus de subtilité dans l'esprit : le pénitent doit écrire au crayon, sur un côté d'un morceau de papier plié en deux, une suite de choses désagréables à une demoiselle, comme, par exemple :

Vous êtes coquette; Vous êtes également capricieuse; Votre beauté vient de chez le marchand; Vous êtes fausse; Je sens que je ne puis vous aimer.

Si le pénitent ne l'écrit pas lui-même, un joueur se

charge de ce soin et remet cette gracieuse missive à la demoiselle, au nom du pénitent. Dans l'un et l'autre cas, celui-ci doit aussitôt écrire sur le côté replié du papier, au bout de chaque ligne, un membre de phrase qui achève la phrase commencée, et lui donne tout naturelement un sens aussi flatteur qu'il était d'abord injurieux; ainsi l'on pourrait mettre à la suite des mauvais compliments que j'ai indiqués:

Vous êtes coquette

Disent la plupart des femmes, parce qu'elles croient que vous désirez les hommages qu'on vous prodigue.

Vous êtes également capricieuse Parce que vous dédaignez un fat à la mode pour accueillir l'homme modeste et sans éclat.

Votre beauté vient de chez le marchand Pardonnez à l'envie de se consoler en niant vos charmes.

Vous êtes fausse

Selon le monde, car vous ne savez ni médire ni flatter

Je sens que je ne puis vous aimer

Yous aimer, c'est trop peu, ie vous adore!

#### 19. Proverbes.

Les proverbes-pénitences ont beaucoup de rapport avec les jeux-proverbes, dont je me suis occupé longuement; les exemples suivants vont le prouver. On ordonnait un proverbe en deux mots à un jeune homme; il répondit aussitôt: C'est vrai. Comment, c'est vrai, repartit la dame qui avait prescrit le proverbe, vous ne m'avez donc pas comprise. — Pardonnez-moi; par ces deux mots c'est vrai, j'ai exécuté le proverbe, l'entente est au diseur; car,

au moment où vous m'adressiez la parole, je pensais que vous êtes aussi douce que belle, et j'ai été naturellement amené à ajouter : c'est vrai.

On avait ordonné à une demoiselle d'exprimer un proverbe d'un seul mot; elle répond oui, et se tait. — Eh bien! nous attendons votre proverbe, dit-on. — Mais je l'ai fait: par le mot oui, j'ai voulu faire entendre le proverbe: Il n'y a qu'un mot qui serve.

On prescrit aussi des proverbes par signes; mais ce que j'ai dit à ce sujet, au Chapitre des *Jeux-Proverbes*, me dispense d'y revenir.

#### 20. Les Bouts-Rimés.

Cette pénitence s'exécute en formant sur-le-champ autant de vers qu'il a été donné de mots rimant ensemble. La personne qui donne les rimes fournit ordinairement les noms les plus bizarres. Il est inutile de fournir des exemples d'une telle pénitence, puisqu'on ne saurait jamais deviner les rimes que l'on recevra. On peut, selon que cela facilite l'exécution, faire des vers de six, huit, dix et douze syllabes.

## 21. Les trois Choses données.

Fordonne au gage touché d'employer pour le plaisir d'une dome les trois choses qu'elle nommera. Ainsi parle l'ordonnateur, et le pénitent obéit; la dame à laquelle il s'adresse lui dit: Savez-vous employer pour mon plaisir les trois objets que voici: fer, pantoufle, médecine? — Le fer, reprend le jeune homme, me servira à vous faire un élégant balcon, où vous vous plairez à venir respirer le frais. Pour la pantoufle, lorsque vous reviendrez de la promenade, j'offrirai cette chaussure commode à vos jolis pieds fatigués de la course. Quant à la médecine, je persuaderai aux jaloux, aux importuns, aux ennuyeux qui vous ennuient si souvent de leurs hommages, d'en faire usage très-souvent. On ordonne également cette péni-

tence à une dame, qui alors emploie les trois choses nommées pour le plaisir d'un monsieur.

#### 22. La Pensée.

Lorsque le joueur duquel on tire le gage est condamné à dire sa pensée à chaque personne de la réunion, il se voit forcé d'avouer ce qu'il pense d'elle, soit en bien, soit en mal.

Mes lecteurs ne seront point assez dupes pour prendre cela à la lettre; ils savent trop que cette obligation prétendue n'est qu'un prétexte pour dire des choses aimables, ou quelque peu malicieuses. On ne dit quelquefois sa pensée qu'à deux ou trois personnes, selon le commandement de l'ordonnateur.

# TABLE DES MATIÈRES

# PREMIÈRE PARTIE. - RONDES ET JEUX D'ACTION.

## CHAPITRE I .- RONDES.

| Pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pages.                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| \$ 1. Rowdes-Figures. 3 1. L'Oseille. 3 2. Les Lauriers. 3 3. Les Mariages. 4 4. L'Envoyé de Cythère. 5 5. Giroffé, Giroffa. 6 7. Le Chevalier du Guet. 8 9. La Déclaration. 8 9. La Déclaration. 9 11. Le Pont d'Avignon. 11 12. La Ronde des Capucins 11 13. Les Cousins. 12 14. La Tour, prends garde. 12 15. Le Médecin. 14 16. La nouvelle Facon. 15 17. Ah! mon beau château 17 18. La Loi d'amour. 18 20. J'aimerai qui m'aime. 20 21. Il faut que le mal cède 21 22. Savez-vous planter des chour. 22 23. On ne peut pas toujours filer. 23 24. Foulons l'herbe. 24 25. Ramène tes moutons, bergère. 25 | Pages.  27. La Boulangère |
| 26. Le Marchand d'amours. 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7. Le Gordonnier 55       |
| CHAPITRE II. –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - JEUX D'ACTION.          |
| § 1. JEUX D'APPARTEMENT OU DE JARDIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. La Toile               |

| TABI                        | E DES   | MATIÈRES.                   | 317        |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|------------|
| pos. Colin-Maillard         |         | 4. Le Furet assis           | 80         |
| à la baguette               | . 66    | 5. La Main chaude           | 81         |
| 10. Le Pont-levis, ou Trois |         | 6. La Main chaude double.   | 82         |
| fois passera                |         | 7. Ma tante lon, on les     |            |
| 11. L'Aiguille enfilée      |         | Magots de la Chine.         | 82         |
| 12. Le Château du Corbeau   |         | 8. Le Silence               |            |
| 13. Le Petit pain           | . 71    | 9. Madame Angot, on         | 83         |
| 14. L'Anguille en rond.     | . 71    | mère Bobinette              | 84         |
| 15. Cligne-musette ou Ca    |         | 10. La Toilette de madame   |            |
| che-cache.                  | . 72    | 11. La Mer est agitée       | 85<br>86   |
| 16. Les Quatre-Coins        | . 73    | 12. Chambre à louer.        | 87         |
| S 2. JEUX D'APPARTEMENTS    | . 75    | 13. Les métiers devinés.    | 87         |
| 1. Le Colin-Maillard as-    |         | 14. Les métiers changés.    | 88         |
| sis. Le Colin-Mail-         |         | 15. Les métiers contrariés. | 90         |
| lard guide. Le Co-          |         | 16. Le Concert grotesque.   | 91         |
| lin-Maillard à la sil       |         | 17. La Fève cachée, ou la   |            |
| honette                     | . 75    | Pincette                    | 93         |
| 2. Les Barres assis         | . 78    | 18. L'Oracle musical        | 94         |
| 3. Le Roi dépouillé         | . 79    | 19. La Pantoufle ou Savate. | 95         |
|                             |         |                             |            |
| DEUXIÈME PA                 | ARTIE   | JEUX DE SALON.              |            |
|                             |         |                             |            |
| <b>7</b>                    |         | -                           |            |
| CHAPITI                     | RE III. | JEUX-GAGES.                 |            |
| 1. Pigeon vole              | . 97    | 14. Les Rubans, on tirez,   | •          |
| 2. Coton vole               | . 98    | iáchez                      | 105        |
| 3. Je vous vends mon cor    | •       | 15. Le Pied de bœuf         | 106        |
| billon.                     | . 99    | 16. La Vente du pied de     |            |
| 4. Je vous vends ma cas-    |         | bœuf                        | 107        |
| 5. Je vous vends mes ci-    | . 77    | 17. Mettons, mettons les    | 400        |
| seanx croisés               |         | fers au feu                 | 108        |
| 6. Je ferre mon petit che   |         | 18. Le Gant                 | 109        |
| val                         | . 100 i | rite                        | 110        |
| 7. Maréchal, maréchal       |         | 20. Le Livret d'amour, ou   | •••        |
| sais-tu bien ferrer ?       | 100     | la Blanque des em-          |            |
| 8. La Taupe                 | . 101   | blêmes et devises           | 110        |
| 9. Je reviens du marché     |         | 21. L'Avengle devin         | 111        |
| ou de la foire.             | . 101   | 22. Bâton touche, ou le     |            |
| 10. La Boite d'amourette    |         | Magicien                    | 113        |
| ou petite boitelette        |         | 23. La Loterie d'amour.     | 114        |
| 11. Le Son                  | . 103   | 24. La Loterie des conseils | 115        |
| 13. Petit bonhomme vit en   | 103     | 25. La Loterie des repro-   |            |
| core                        |         | ches                        | 117        |
|                             | 103     | 20. De mot devine           | 118        |
| CHAPITRE IV JEUX D'ATTRAPE. |         |                             |            |
| 1. Voir la mort             |         |                             |            |
|                             | 490 1   | 3. La Singa                 | 101        |
| 2. L'Œuf caché              | 120     | 3. Le Singe                 | 121<br>122 |

| 5. Le Couteau 6. Pince-sans-rire ou Pince-minette 7. Baiser à la pincette 8. Le Sifflet | 122<br>123<br>123<br>124 | 9. Frère, on me bat                               | 125<br>125<br>128<br>130<br>131 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| CHAPITRE V                                                                              | 7. —                     | JEUX DE MÉMOIRE.                                  |                                 |
| 1. Si j'étais petite pomme                                                              |                          | 13. La Feuille d'amour.                           | 141                             |
| d'api                                                                                   | 132                      | 14. La Volière                                    | 142                             |
| beurre                                                                                  | 132                      | 15. La Forêt                                      | 145                             |
| 3. Le grain d'orge                                                                      | 133                      | 17. Monsieur le Curé                              | 146                             |
| 4. Je vous vends mon ha-                                                                | 100                      | 18. Le nouvean Curé                               | 148                             |
| ril                                                                                     | 133                      | 19. Combien vant l'orge ?.<br>20. Les Eléments    | 149<br>151                      |
| de Rome                                                                                 | 133                      | 21. Le Maitre en la Mai-                          | 131                             |
| 6. Le Jardin de ma tante.                                                               | 134                      | tresse d'école                                    | 152                             |
| 7. La Feuille de laurier.                                                               | 136                      | 22. Le Chasseur                                   | 154                             |
| 8. La Clef du jardin du<br>Roj                                                          | 137                      | 23. Le Pècheur                                    | 157<br>158                      |
| 9. La Maison du petit                                                                   | 10.                      | 25. Le Lion malade ou la                          | 100                             |
| bonhomme                                                                                | 137                      | Cour du Lion                                      | 160                             |
| 10. Le Chevalier gentil.                                                                | 138                      | 26. La Boutique du cordon-                        |                                 |
| 11. Le Jeu de l'alphabet,<br>ouj'aime mon amant                                         |                          | 27. Le Peintre et les cou-                        | 162                             |
| par A                                                                                   | 139                      | leurs                                             | 164                             |
| 12. Monsieur le curé n'ai-                                                              |                          | 28. Le Sculpteur et les sta-                      |                                 |
| ine pas les O; que                                                                      |                          | tnes                                              | 165                             |
| lui donnerez-vous ?                                                                     | 141                      | 29. Les cris de Paris                             | 165                             |
| CHAPITRE                                                                                | VI                       | - JEUX D'ESPRIT.                                  |                                 |
| i. L'Amphigouri                                                                         | 169                      | 16. Les Métamorphoses                             |                                 |
| 2. Le Papillon                                                                          | 173                      | composées                                         | 206                             |
| 3. L'Echo                                                                               | 177                      | 17. Compliments                                   | 209                             |
| 4. Les Métiers par récit.<br>5. Le Mot placé                                            | 183<br>187               | 18. L'Acrostiche                                  | 211<br>213                      |
| 6. Les Lettres ouvertes.                                                                | 190                      | 20. L'Avocat                                      | 214                             |
| 7. Les Conrriers                                                                        | 191                      | 21. Le Médecin                                    | 215                             |
| 8. Le Roman impromptu.                                                                  | 192                      | 22. Le Chiromancien                               | 216                             |
| 9. L'Histoire                                                                           | 198                      | 23. Les Somnambules                               | 217                             |
| 11. Le Secrétaire                                                                       | 200<br>200               | 24. La Chasse de l'amour.<br>25. La Perte du cœur | 219<br>221                      |
| 12. Le Secrétaire romanes-                                                              | 200                      | 26. Le Mariage                                    | 223                             |
| que                                                                                     | 201                      | 27. Les Portraits                                 | 224                             |
| 13. La Sellette                                                                         | 202                      | 28. Le Calendrier perpé-                          |                                 |
| 14. Le Conseil                                                                          | 204                      | tuel                                              | 227                             |
| simples                                                                                 | 204                      | 29. L'Inquisition par un dé                       | 229                             |
| numbers                                                                                 | -v+ (                    |                                                   |                                 |

| CHAPITRE VII JEUX D                                                                   | E MOTS, JEUX PRÉPARÉS.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                                                                                       | § 3. Rébus, 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 1. Le Propos interrompu. 231<br>2. Les Coq-à-l'ane 232                                | <ol> <li>Les Rébus non dessinés 243</li> <li>Rébus dessinés 245</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 3. Les Trois règnes 233<br>4. L'Ami, ou les Homo-                                     | § 4. LOGOGRIPHES 247                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| nymes 235 5. L'Ami en calemhourgs. 237  § 2. Enigmes 238 1. Les Enigmes en prose. 238 | 1. Les Logogriphes en prose                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 2. Les Enigmes en vers. 239 3. Enigmes en calembourgs 241                             | § 5. CHARADES , . 249  1. Les Charades en prose, 249  2. Les Charades en vers, 250                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| CHAPITRE VIII CHARADES                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| LOTERIE OU                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 5. Cheix de proverbes 267                                                             | Proverbes espagnols; — Proverbes hollandais; — Proverbe russe; — Proverbes asiatiques; — Proverbes asiatiques; — Proverbes ataliens.  § 3. LA LOTERIE OU TOMBO- LA                                                                                                                                                 |  |  |  |
| Proverbes français; — Loterie spéciale 271  TROISIÈME PARTIE. — PÉNITENCES.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| CHAPITRE IX                                                                           | - PÉNITENCES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| \$ 1. Jeux-Pénitences                                                                 | 3. Le Cheval d'Aristote . 282 4. Le Pont d'amoûr 282 5. L'Aue savant 283 6. La Planche 283 7. Le Chevalier de la triste figure 284 8. Faire la barbe à Mylord 284 9. Mettre le voile à Mylady 283 10. Saint Nicolas 285 11. Sainte Geneviève 285 12. Etre en enfer 286 13. Etre cn purgatoire 286 14. Le Sourd 286 |  |  |  |

| 320         | TARLE                                           | t DES      | MATIERES.                                               |                 |
|-------------|-------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
|             |                                                 |            |                                                         |                 |
|             | L'Avengle.                                      | 287        | 2. Embrasser le flambeau.                               | 302             |
|             | Le Chien du jardinier.<br>La Tentation de saint | 287        | 3. Embrasser le dessous                                 | 200             |
| 17.         |                                                 | 287        | du fiambeau                                             | 30 <del>2</del> |
| 16          | Antoine Le Caprice                              | 288        | 4. Embrasser son ombre.                                 | 302             |
|             | Bouder                                          | 288        | 5. Baiser la terre                                      | 302             |
|             | Soupirer                                        | 289        | 6. Baiser l'image de Dieu.                              | 302             |
|             | Le Carillon de Dun-                             | -00        | 7. Le Soufflet donné et                                 |                 |
|             | kerque                                          | 289        | rendu                                                   | 302             |
|             | Le Berceau d'amour                              | 290        | 8. Embrasser la personne                                |                 |
| 23.         | Les Tuyaux d'orgue                              | 291        | que l'on préfère, sans                                  | •••             |
| 24.         | Faire la Chatte                                 | 292        | que cela paraisse                                       | 303             |
|             | L'Exercice d'Amour                              | 292        | 9. Le Baiser trompeur                                   | 303             |
| 26.         | Le Pélerinage                                   | 293        | 10. Embrasser la porte                                  | 303             |
| 27.         | Le Voyage à Cythère                             | 293        | 11. Baiser le faite de la                               |                 |
| 28.         | Le tracas de Polichi-                           |            | maison                                                  | 303             |
| ••          | nelle                                           | 293        | § 4. Pénitences d'espait                                | 304             |
|             | La Pendule                                      | 294        | 8 4. I ENITENCES DESPRIS.                               | 304             |
|             | Les Annes d'amour                               | 294        | <ol> <li>La Confidence simple</li> </ol>                | 304             |
| 20          | Le Pied de grue L'Aumône                        | 295<br>295 | 2. La Confidence qui passe                              | 304             |
|             | Le Muet et la Muette.                           | 195        | 3. La Confidence répon-                                 |                 |
|             | Etre à la discrétion ou                         | 200        | due                                                     | 304             |
| 04.         | aux ordres de la Réu-                           |            | 4. Déclarations et compli-                              |                 |
|             | nion                                            | 296        | ments                                                   | <b>3</b> 05     |
| 35.         | Faire ce que la Réu-                            |            | 5. Compliments baroques                                 | 306             |
|             | nion ne veut pas                                | 296        | 6. Complimente en acro-                                 |                 |
| <b>3</b> 6. | L'Exil                                          | 296        | stiche                                                  | 307             |
| 37.         | L'Electricité                                   | 297        | 7. Les Maximes                                          | 307             |
| 38.         | Le Kaléidoscope                                 | 297        | 8. Faire un Bouquet                                     | 309             |
| 39.         | Le Baiser à la Capu-                            |            | 9. Le Testament                                         | 310             |
|             | cine                                            | 297        | 10. Faire une Vénus                                     | 310             |
| 40.         | Le Baiser à la Reli-                            | -          | 11. Faire une Minerve                                   | 311             |
|             | gieuse                                          | 298        | 12. Le petit Papier                                     | 311             |
|             | La Chaine d'amour<br>Le Baiser du hasard        | 298        | 13. Le Perroquet                                        | 311             |
|             | Le Soldat autrichien.                           | 298        | 14. Les Conseils                                        | 311             |
|             | Le Roi de Maroc                                 | 299<br>300 | 15. La Franchise                                        | 311             |
|             | Jean, souffle la chan-                          | 300        | 16. La Confession                                       | 312             |
| 40.         | delle                                           | 300        | 17. Dire son péché mignon<br>18. Lettres à double sens. | 312             |
| 46.         | La Statne                                       | 301        |                                                         | 312<br>313      |
|             | Le Télégraphe                                   | 301        | 19. Proverbes                                           | 314             |
|             |                                                 | ۱          | 21. Les trois Choses don-                               | 914             |
| ğ 3.        | Pénitences d'attrape                            |            | nées                                                    | 314             |
|             | OU A DOUBLE SENS                                | 301        | meca                                                    | 317             |

FIN DE LA TABLE.

22. La Pensée. . . . . . . 315

301

OU A DOUBLE SENS. . .

1. Baiser les quatre coins de la chambre. . . . 301

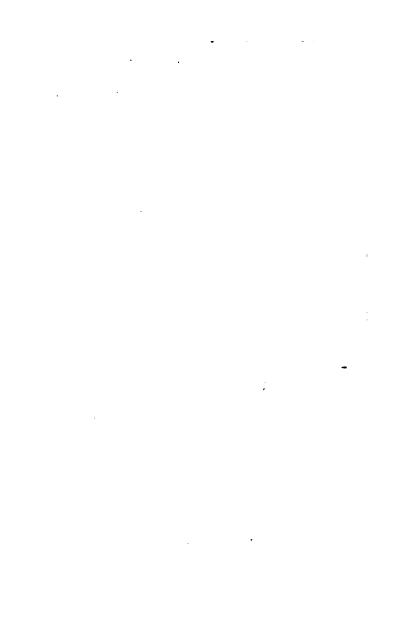

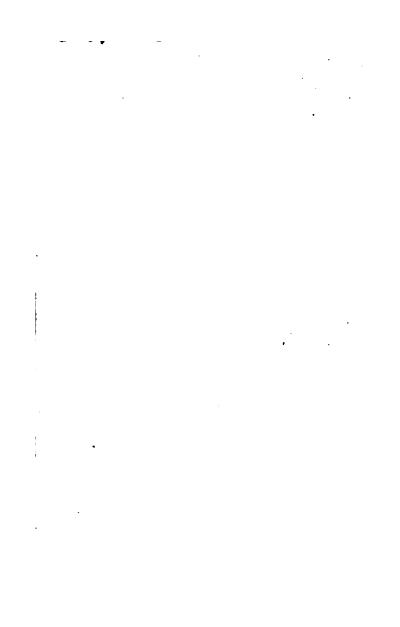

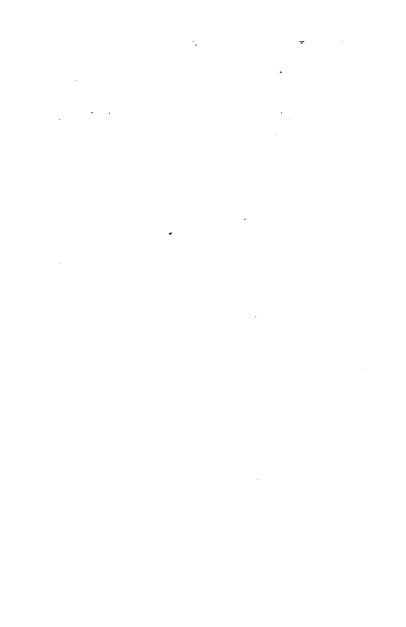

. • : •



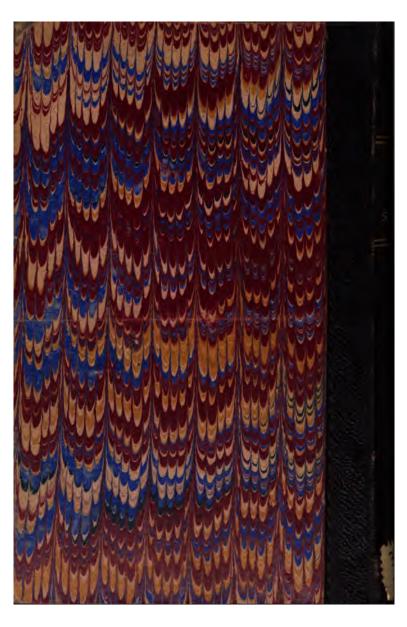